

## Special Book Collection Brandels University Library



"The search for truth even unto its innermost parts"

In Honor of
The 50th Wedding Anniversary of
Mr. and Mrs. Ben C. Stein

The Gift of

Dr. and Mrs. Harold Stein

Mr. and Mrs. Harold Pirgozen

Brandeis University National Women's Committee

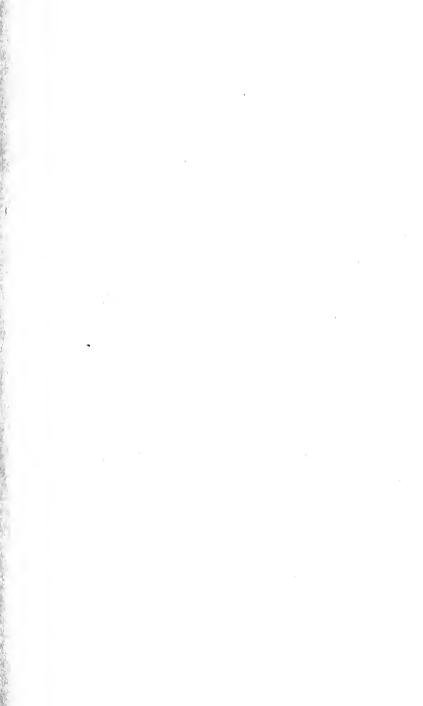

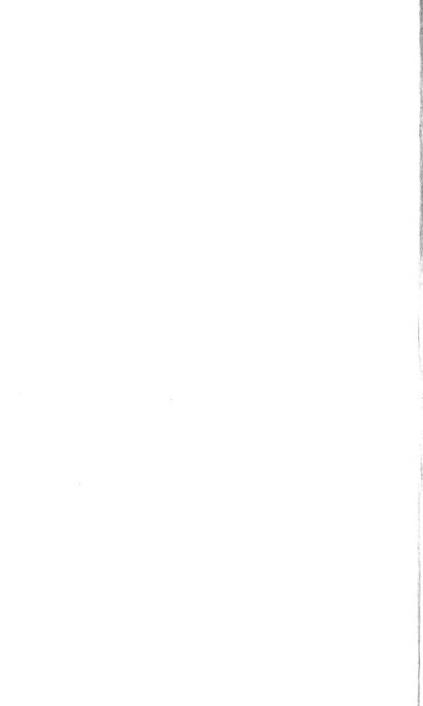

#### SOCIÉTÉ

DES

# ANCIENS TEXTES FRANÇAIS

ŒUVRES

DE

GUILLAUME DE MACHAUT

TOME III

Le Puy, imp. R. Marchessou. - Peyriller, Rouchon et Gamon, successeurs.

#### **OEUVRES**

DE

# GUILLAUME DE MACHAUT

PUBLIÉES PAR

#### ERNEST HEPFFNER

TOME III



#### PARIS

LIBRAIRIE ANCIENNE ÉDOUARD CHAMPION

ÉDITEUR

5, QUAI MALAQUAIS (VI°)

M DCCCCXXI

1921

7966 A1 1708 V. 3

Publication proposée à la Société le 30 mai 1906.

Approuvée par le Conseil dans sa séance du 14 décembre 1906, sur le rapport d'une Commission composée de MM. Meyer. Raynaud et Thomas.

Commissaire responsable:
M. J. Bédier.



### INTRODUCTION

#### I. - LE CONFORT D'AMI.

Le 5 avril 1356, à l'occasion d'un banquet donné par le dauphin Charles à Rouen. le roi de Navarre, Charles le Mauvais, fut fait prisonnier par Jean le Bon, roi de France. Sa captivité dura plus de dix-huit mois, jusqu'au 8 novembre 1357. Le Jugement dou Roy de Navarre, écrit quelques années avant cet événement ', témoigne des bons rapports qui existaient alors entre Guillaume de Machaut et ce prince. Sa disgrâce pouvait donc et même devait suggérer au poète l'idée de l'encourager selon son pouvoir. C'est pourquoi il composa le Confort d'ami. Il y avait plus « d'an et demi » (v. 3987) que Charles était prisonnier, quand il reçut cet ouvrage, qui ne fut donc achevé que dans la seconde moitié de l'année 1357 <sup>2</sup>.

1. Voy. notre t. I, pages LXIV-LXV.

<sup>2.</sup> P. Tarbé suppose que le poème a été écrit à la hâte au moment où l'on prévoyait la prochaîne délivrance du roi. Machaut aurait voulu calmer sa colère et combattre ses « penchants vicieux et cruels » (Œuvres de Guillaume de Machault,

Le titre de Confort d'ami ne s'applique bien, en réalité, qu'à la première partie du poème (v. 1-1660), où le poète essaie véritablement de « réconforter » le captif dans sa misère. Une deuxième partie (vv. 1661-2872) se compose plutôt de conseils utiles que l'auteur croit devoir prodiguer au roi et qui s'appliquent spécialement à la situation particulière du prisonnier. Enfin, une troisième (vv. 2873-3944) contient des recommandations qui s'adressent aux princes en général. Abandonnant pour une fois son domaine habituel, la casuistique amoureuse, Machaut donne ici un véritable traité des devoirs des rois et de la noblesse. L'ouvrage occupe, par conséquent, une place à part dans l'ensemble de ses œuvres.

Le Confort proprement dit a un caractère essentiellement religieux. L'auteur procède à la manière des prédicateurs de son temps. Il exhorte l'illustre prisonnier à avoir confiance en la toute-puissance de Dieu, qu'il prouve par une profusion « d'exemples », tous empruntés à l'Ancien Testament. Sa mine la plus riche, c'est le Livre de Daniel, d'où il tire les exemples de Suzanne (vv. 73-410), de la Fournaise ardente (vv. 451-646), de la vision de Balthazar (vv. 661-954), de Daniel dans la Fosse aux Lions (vv. 955-1287). L'analogie de la situation du roi de Navarre avec celle du roi Manassé, prisonnier à Babylone, l'amène à emprunter aux Paralipomènes l'histoire de ce roi juif (vv. 1353-1548). Enfin, quelques passages plus brefs sont tirés de différents autres livres de l'Ancien Testament : il doit au premier livre des Macchabées (II,

p. xxvII). Cette hypothèse ne repose sur aucun fondement et ne s'accorde guère avec le ton général du poème. La prédiction d'une mise en liberté prochaine (vv. 2875 ss.) ne prouve rien; c'est une consolation qui avait sa place tout indiquée dans une œuvre destinée à relever le moral du prisonnier.

49-54) les paroles de Mathathias (vv. 1611-1638), aux Proverbes (XXX, 8-9) les vers 1779-1786; les vers 1289 ss. sont inspirés du Livre de la Sagesse (XIII, 10 ss.), et les vers 1703-1720 résument l'histoire de Job. On voit que Machaut connaît sa Bible à fond. Voyons la manière dont il l'a utilisée.

Sans tenir compte des traductions françaises qui existaient de son temps ', il remonte directement au texte latin, dont il prétend donner une traduction aussi fidèle que possible :

Dou latin ou je l'ay veü L'ay mis si pres com j'ay peü (vv. 415-416).

Certains passages rendent en effet le modèle dans ses moindres détails et reproduisent quelquefois jusqu'au mouvement de la phrase latine 2. Mais, dans l'ensemble, le poète donne plutôt une paraphrase. C'est dans le premier de ses récits, l'histoire de Suzanne, qu'il se montre le plus fidèle au texte. Ailleurs, tantôt il abrège : la prière d'Azarias et le cantique des trois Juifs dans la fournaise (Daniel, II 46-III 97) sont remplacés par un simple renvoi au Benedicite qu'on « récite » encore souvent, nous dit-il, « a matines en maint couvent » (v. 617-618). Tantôt, mais plus rarement, il amplifie : il s'étend bien plus longuement que le texte biblique sur les paroles mystérieuses de la vision de Balthazar (Dan. V 1-30; voy. vv. 865-932).

Les divergences s'expliquent en partie par les nécessites de la versification, en partie par le désir de l'auteur

<sup>1.</sup> Samuel Berger, La Bible française au moyen âge (1884); Jean Bonnard, Les traductions de la Bible en vers français au moyen âge (1884).

<sup>2.</sup> L'exactitude de la traduction est telle que, dans certains cas, le texte latin permet de décider dune leçon douteuse de nos manuscrits, par exemple au vers 1514, où le texte biblique confirme la leçon Or du ms. B contre O des autres mss.

de rendre son récit plus clair ou plus vivant. Quelquefois elles se produisent sans raison apparente. Souvent aussi, elles tiennent au texte latin dont Machaut s'est servi. La tradition a conservé de certains des récits qui nous intéressentici une double version, la version canonique et la version apocryphe. Guillaume les connaissait toutes deux et les a plusieurs fois combinées l'une avec l'autre '.

Ce travail de combinaison explique certaines contradictions, celle-ci, par exemple, qui existe entre les vers 1212 et 1213. Pour Machaut, le séjour de Daniel dans la fosse est de six (vv. 1121; 1193) ou sept jours (v. 1213). Mais au vers 1212, il est dit que les lions n'étaient restés qu' « un jour » sans boire et sans manger (voy. aussi les vers 1121 ss.). Le texte canonique parle, en effet, d'un seul jour, le texte apocryphe de six. Machaut a gardé les deux indications contradictoires.

D'autre part, il est très probable que le texte suivi par Machaut n'était pas tout à fait le même que celui que donne aujourd'hui la Bible latine. On a constaté que les traductions de la Bible des xive et xve siècles reposaient généralement sur des versions plus archaïques que la nôtre, et cela a été prouvé en particulier pour le livre de Daniel <sup>2</sup>. Machaut a pu se servir

<sup>1.</sup> Ainsi, un passage de Daniel, VI 18-20, est remplacé par le récit apocryphe qui s'intercalait là; « l'exemple » de la Fournaise ardente se décompose ainsi : Dan. III 19 (canonique), 47 (apocryphe), 20 (c.), 48 (a.) + partie de 94 (c.), 24 (c.), 49 (a.) + partie de 92 (c.), 50 (a.), 92, 91, partie de 93, 96, autre partie de 93, 97 (ces derniers tous canoniques). Pour l'histoire de Manassé, Machaut ajoute au livre II des Paralipomènes, XXXIII 1-13, la prière apocryphe attribuée au roi; le récit parallèle, moins détaillé, du quatrième livre des Rois n'a pas été utilisé par lui.

<sup>2.</sup> Fr. Kaulen, Geschichte der Vulgata (1868), p. 273: Hübner, Daniel, eine Deutschordensdichtung, dans Palaestra, t. Cl (1911), p. 92 ss. Ce poème allemand a été composé en 1335, quelque vingt ans avant le poème de Machaut.

d'un texte de ce genre. On trouve peut-être une confirmation de cette conjecture dans le fait qu'il a connu la prière de Manassé qui ne paraît que dans de rares manuscrits de la Vulgate <sup>1</sup>.

Ce qui est certain, c'est qu'il a aussi connu et utilisé les commentaires qui accompagnaient si souvent le texte de la Bible. Il y fait une allusion directe, aux vers 430-433:

Je n'en say plus ne n'en di el Fors tant que pluseur docteur dient, Qui en l'Escripture estudient Diligemment...

C'est là qu'il a trouvé des précisions que la Bible elle-même ne lui fournissait pas. Mais parmi les commentaires les plus répandus à son époque et qu'il aurait pu connaître, il n'y en a aucun, pour autant qu'ils nous aient été accessibles, qu'on puisse désigner comme sa source directe. Il faut écarter, par exemple, l'Historia scholastica de Pierre Comestor, et le Speculum historiale de Vincent de Beauvais, qui n'est ici qu'une reproduction de l'Historia. Il v a bien, dans le Confort, quelques détails qui se trouvent dans les Postilles de Nicolas de Lyre : ce dernier insiste sur le fait que la main mystérieuse ne fut visible qu'au roi Balthazar; Darius reconnaît immédiatement la ruse des ennemis de Daniel, etc.; mais les divergences ne manquent pas : ainsi l'interprétation des paroles de l'enfant Daniel est toute différente. Les Gloses interlineaires et marginales présentent un cas analogue : Machaut a pu y trouver le nom des deux arbres du jardin de Suzanne : l'yllier (v. 350), rendant le latin ilice des Gloses, pour sub schino, et le lentillier (v. 385), correspondant au lentiscum des Gloses, pour sub prino; mais, d'autre part,

<sup>1.</sup> Ed. Reuss, La Bible, VI (1878), p. 656.

les Gloses sont trop incomplètes pour avoir pu fournir à notre poète tous les renseignements qu'il ajoute au texte biblique. Ou bien il s'est servi d'un commentaire dont nous n'avons pas eu connaissance, ou bien il a combiné des données puisées à des sources différentes. Il semble bien ressortir du passage cité où il parle de « pluseur docteur », qu'il a en effet connu et utilisé des commentateurs différents.

La comparaison des traductions de Guillaume avec le texte latin de la Vulgate nous montre en lui un traducteur habile, intelligent, souvent heureux dans les transformations qu'il impose à son modèle. Elles donnent au récit plus de clarté, plus de vraisemblance et plus de vie; elles lui impriment souvent une allure plus dramatique ou un caractère plus naturel et plus familier. Quelquefois, par contre, les changements n'ont d'autre raison d'être que de faciliter la tâche du traducteur : témoin, les nombreuses chevilles qu'il se permet et que tolérait d'ailleurs l'art poétique de son temps '.

Les vers 1660-1662 introduisent la deuxième partie du poème. Elle est faite, pour une part, de remarques d'ordre pratique dont quelques-unes sont d'une naîveté amusante: par exemple la recommandation au roi de ne pas trop manger d'un mets qu'il aimerait particulièrement, car ses ennemis se hâteraient de l'en priver aussitôt. Ailleurs, ce sont plutôt des conseils moraux et des discussions sur Amour et Fortune <sup>2</sup>. A vrai dire,

<sup>1.</sup> Si l'on veut se faire une idée de la manière des traductions de Machaut, on pourra comparer utilement sa version de l'histoire de Suzanne aux récits analogues d'Eustache Deschamps (Miroir de Mariage, vv. 4400 ss., dans les Œuvres complètes, t. IX. pp. 145 ss.) et du Tiaudelet (éd. Parducci, Romania, t. XLIV. pp. 45-49).

<sup>2.</sup> Au v. 1904, Machaut renvoie, à ce sujet, à l'un de ses auteurs préférés, le Livre de Boësse; plus loin, aux vers 2248 et 2249,

le seul passage qui mérite d'être signalé, c'est la théorie de Machaut sur la vraie noblesse, qui se fonde, non pas sur la naissance, mais sur « bon et noble courage »; paré de vertus, un savetier est noble; un roi qui ferait « maises ouevres et villonnie » serait un vilain (vv. 1909-1916). Ce n'est pas que ces idées soient nouvelles ', mais elles frappent dans un poème adressé à un prince régnant.

La succession ininterrompue de ces recommandations menaçait de devenir à la longue monotone et fastidieuse. Pour parer à ce danger, l'auteur les entrecoupe de réminiscences littéraires ou de nouveaux «exemples » longuement détaillés. S'inspirant d'un passage analogue de son Dit dou Lyon (vv. 1315 ss.) ², il donne encore une fois la liste des Neuf Preux : il y omet cette fois deux des preux juifs, David et Josué (v. 2797-2801); il y ajoute par contre quelques héros fournis les uns par l'antiquité gréco-latine, Ayaus, Achillès, Pompee, les autres par l'épopée nationale, Roland, Ogier, Guillaume, Olivier. Quant aux « exemples », ils sont tous, dans cette partie profane du poème, empruntés à la tradition antique, en particulier aux Métamorphoses d'Ovide ³. Mais, cette fois, Machaut n'est pas remonté à

il rappelle deux de ses propres œuvres, le Remède de Fortune et le Lay de Bon Espoir (sur ce dernier, voy. la note du v. 2249 dans les « Notes et Corrections » à la fin de ce volume).

- 1. Machaut les énonce ici pour la première fois; il y revient un peu plus loin avec quelques modifications (vv. 3713-3730). Mais Jean de Meun notamment les avait depuis longtemps répandues dans la littérature en langue vulgaire (Roman de la Rose, vv. 19550 ss.), et Wace et tant d'autres bien avant Jean de Meun.
- 2. Voy. t. II, p. LxI. Le vers 2803 (Gauvains, Tristans ne Lancelos) reproduit exactement le vers 1321 du Dit dou Lyon, de même la rime du vers suivant (bien dire l'os).
- 3. « Orphée et Eurydice » (vv. 2277-2352 et 2517-2632), voy. *Métam.*, X, 1-85; XI, 1-66: l' « Enlèvement de Proserpine » (vv.

l'original latin. Il a simplement recours à la traduction des Métamorphoses, connue sous le nom de l'Ovide Moralisé, qui date des premières années du xive siècle. Cependant, tout en suivant d'assez près cette source, il y a introduit des modifications considérables. Il s'est avant tout appliqué à abréger son modèle : non seulement il a supprimé les longues et fastidieuses applications morales que l'auteur de l'Ovide Moralisé a tirées de chacun des récits d'Ovide, mais il a encore écourté les dialogues trop longs, réduit les descriptions trop détaillées, et rapidement glissé sur les faits d'importance secondaire. Il résume en deux vers (vv. 2323-2324) la longue complainte d'Orphée devant les portes de l'Enfer 2; il réduit au strict nécessaire le discours parsemé de considérations morales que, dans l'Ovide Moralisé, la nymphe Cyane adresse à Pluton; la description du verger de Perguse, qui compte dix-sept vers dans l'Ovide Moralisé, n'en a plus que quatre chez Machaut (vv. 2431-34), dont deux directement empruntés à sa source. D'autre part, il n'hésite pas à ajouter de son propre cru des détails qu'il juge nécessaires : il complète l'histoire d'Orphée aux Enfers par une description des peines qu'y souffraient les principaux criminels, des-

<sup>2353-2516),</sup> voy. Métam., V. 346-371; la « Mort d'Hercule » (vv. 2683-2742), voy. Métam., IX, 1-272.

<sup>1.</sup> Ce fait a été mis en lumièro par M. C. de Boer, éditeur de l'Ovide Moralisé, dans un chapitre de son Introduction (Guillaume de Machaut et l'Ovide Moralisé, t. I (1915), pp. 28-43). Par là même tombent les différentes suppositions qui avaient été faites à ce sujet par G. Paris, Hist. litt. de la France, t. XXIX, p. 501, par M. L.Sudre (Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseon libros quomodo nostrates medii aevi poetae imitati interpretatique sunt, 1893, p. 65), et par nous-même (voir notre t. I, p. Lxxx. n. 2). C'est au livre V, vv. 1864-2299 de l'Ovide Moralisé que se trouve le passage emprunté par Machaut.

<sup>2.</sup> C'est cette complainte qu'il appelle le « dolereus lay » (vv. 2314 et 2321) du nom que lui donne l'Ovide Moralisé lui-même.

cription qu'il a d'ailleurs trouvée dans une autre partie de l'Ovide Moralisé; ou bien, pour expliquer comment le rapi de Proserpine a pu rester inaperçu, il invente lui-même l'explication qu'il donne aux vers 2454-2457. On voit bien à quoi visent ces modifications. Il veut rendre le récit plus serré et plus vivant, éviter tous les détails oiseux et les digressions inutiles, y introduire, au besoin, un peu plus de clarté, quand l'exige l'intérêt de ses lecteurs, peu versés dans la mythologie antique. Le principe reste donc le même que lorsqu'il s'agissait d'adapter des récits bibliques. La différence est que les « exemples », dans cette partie du poème, forment des hors-d'œuvre parfaitement inutiles; ils n'ont évidemment pas d'autre but que d'étoffer l'ouvrage.

Avec le vers 2873, Machaut commence son traité De regimine principum; car il est clair que les conseils, adressés pour la forme au roi de Navarre, s'adressent en réalité à tous les princes. Ils se présentent dans le même pêle-mêle que ceux de la partie précédente et forment un ensemble assez hétéroclite. Des enseignements moraux : maintenir loyauté, toujours tendre à honneur, alternent avec des règles d'hygiène : ne pas trop manger, se lever et se coucher de bonne heure. A des conseils sur l'art de la guerre et sur le gouvernement des royaumes succèdent des préceptes sur la politesse et les lois de la courtoisie, comme de fréquenter

<sup>1.</sup> Il est très curieux de voir comme Machaut a estropié les noms propres de sa source, ici et ailleurs: La nymphe Cyane s'appelle régulièrement Dyane chez lui; l'Ascalaphus d'Ovide, devenu Esclalaphus dans l'Ovide Moralisé, est ici Elchalaphus. Mais pourquoi les Danaïdes sont-elles appelées les beles Dyanes et confondues avec les Furies, les trois filles Belli (v. 2535; 2543)? C'est que la source de Machaut les appelait les Belidienes ou Belidianes, d'après les Belides d'Ovide. Ici, il ne peut plus y avoir le moindre doute sur la source utilisée par Guillaume.

les dames et les chevaliers ou de ne pas jouer gros jeu. Sauf dans la partie consacrée à l'art de la guerre, qui forme un ensemble compact (vv. 3097-3492), il est impossible de découvrir ici quelque disposition logique ou quelque idée dominante. Tous ces préceptes sont amenés au petit bonheur, sans la moindre vélléité de composition.

Ils reposent, eux aussi, pour une bonne part, sur des réminiscences littéraires. Verse, comme il l'était, dans les littératures latine et française, Machaut a certainement connu et mis à profit tel ou tel des nombreux traités qui existaient sur ces sujets, sans qu'il soit toutefois possible de préciser sur lequel avait porté son choix. On pourrait songer au Speculum historiale de Vincent de Beauvais, qui donne (l. XXI, ch. 144) une énumération des devoirs des rois d'après Hélinand de Froidmont. Le passage contient en effet une allusion à deux des récits qui occupent une place si importante dans le poème de Machaut, à savoir la légende de la Fournaise ardente et celle d'Orphée, et on peut se demander si ce n'est pas de là qu'est venue à Machaut l'idee d'insérer dans le Confort d'Ami ses exemples religieux et profanes. Pourtant il s'écarte trop, par ailleurs, du texte de Vincent de Beauvais, pour qu'on puisse considérer celui-ci comme son inspirateur direct. D'autre part, Machaut s'est certainement souvenu de certains passages du Roman de la Rose.

Quant aux préceptes sur l'art de la guerre, il connaissait, il va sans dire, le célèbre traité de Végèce, si répandu au xiie et au xive siècles, quoiqu'il ne l'ait pas expressément nommé. Il l'aura lu, soit dans le texte latin, soit dans l'une des nombreuses traductions françaises qui en avaient eté faites avant son temps <sup>1</sup>, probablement dans celle de Jean de Meun, la première et

<sup>1.</sup> P. Meyer, Romania, 1. XXV (1896), pp. 401-423.

la plus connue de toutes, et qui a servi de modèle à plusieurs autres '.

Dans cette dernière partie de son poème, Machaut fait donc un usage bien plus restreint de sources littéraires que dans les deux premières. Cela tient en partie à la nature du sujet, mais surtout à ce qu'ici l'enseignement des livres est remplacé par des expériences et des souvenirs personnels. Ce sont les parties les plus vivantes et les plus intéressantes du *Confort*, et par conséquent, celles aussi qui ont été reproduites le plus souvent <sup>2</sup>.

Sur le fond des souvenirs de jeunesse auxquels Guillaume fait appel, il y a une figure qui se détache, belle entre toutes: celle de son premier maître, Jean l'Aveugle, roi de Bohême. Il y avait à peine dix ans que le roi Jean avait couronné sa vie aventureuse par une mort glorieuse sur le champ de bataille de Crécy, et voilà que, grâce au souvenir reconnaissant que conserva de lui son ancien clerc, ce souverain, agité et belliqueux, généreux et chevaleresque, devient le représentant idéal des vertus des rois et de la noblesse (vv. 2923-3086) 3. Les paroles du roi Jean font autorité, aussi bien que celles de la Bible ou celles de

<sup>1.</sup> Voy. l'introduction d'Ulysse Robert à son édition de « L'Art de Chevalerie, traduction du De re militari de Végèce, par Jean de Meun, avec une étude sur cette traduction et sur Li Abrejance de l'Ordre de Chevalerie de Jean Priorat » (Société des anciens textes), 1897.

<sup>2.</sup> On les trouve déjà dans les extraits des œuvres de Machaut qui ont été donnés au xviiie siècle par l'abbé Lebeuf (Académie des Inscriptions, t. XX (1753), pp. 382-389) et par le comte de Caylus (ibid. pp. 410-412). Ils figurent aussi dans l'édition de Tarbé (op. cit. pp. 103 ss.),

<sup>3.</sup> Si l'on retrouve le même portrait idéalisé du roi Jean chez Froissart et chez Deschamps, c'est certainement Guillaume de Machaut qui le leur a inspiré. C'est donc bien lui qui a fait entrer le roi Jean comme type idéal du roi dans la littérature et dans l'histoire.

la sagesse des anciens '; ses actions, ses mœurs sont données comme des modèles 2; ses innombrables campagnes 3 doivent inspirer de l'émulation à tout roi qui voudrait « pris et honneur conquerre » (v. 2929). Il ne s'agit donc pas de quelque digression; l'idée de proposer ce roi en exemple à tous les princes fait partie du plan général du poème.

Ce n'est pas ici le lieu de discuter la valeur historique du récit des campagnes du roi 4; ce qui nous importe, c'est la manière dont le poète présente son récit. Il v montre les mêmes qualités que dans le tableau historique qui forme l'introduction du Jugement dou Roy de Navarre; ce sont aussi celles dont il fera encore preuve plus tard dans son grand poème de la Prise d'Alexandrie. Sa narration est claire, sobre et précise, un peu sèche, mais parsemée de traits pittoresques et de détails curieux, et agrémentée de vivants souvenirs personnels. Ces souvenirs sont même l'un des principaux attraits du poème, car c'est surtout sur sa propre personne que le poète nous fournit ainsi, sans y penser, des révélations précieuses. On trouve en Machaut une admiration sincère et sans borne pour son ancien bientaiteur, une affection réelle et profonde, une reconnaissance émue et, semble-t-il, toute désintéressée 5. Ce témoignage lui fait honneur. Le souvenir du roi de Bohême ne le quittera pour ainsi dire jamais plus. Dans le poème qui suivra celui-ci, la Fontaine amoureuse (v. 139 ss.), il fera une rapide allusion au temps

<sup>1.</sup> Voy. vv. 3203-3212.

<sup>2.</sup> Vv. 2923-2988; 3421-3432.

<sup>3.</sup> Vv. 2989-3086.

<sup>4.</sup> Sur cette question, nous renvoyons aux études du comte de Puvmaigre (Revue des questions historiques, t. XLIII (1887), pp. 168 ss. et t. LII (1892), pp. 422 ss.) et de M. Chichmaref (Les Poésies lyriques de Guillaume de Machaut, t. I, p. xvIII-xXIX).

<sup>5</sup> Voyez cependant plus loin, p. xv.

qu'il a passé dans l'entourage du roi, et on retrouvera encore dans son dernier ouvrage, la Prise d'Alexandrie, un éloge de ce souverain, comme le monde n'en vit de pareii « depuis le temps Charlemeinne » '.

Au moment où Machaut écrit son Confort d'ami, il se trouve encore sous le coup de la terrible défaite de Poitiers et de la captivité du roi de France. 2 L'événement lui a suggéré une consolation qui nous paraît pour le moins bizarre. « Heureux emprisonnement », dit-il en substance au prisonnier, « qui vous a obligé de rester à l'écart de ce désastre, car il vous aurait placé, comme les autres, devant la perspective d'une fuite honteuse, ou d'une captivité ruineuse en Angleterre, ou encore de la mort! » (v. 2781-2866). Et aussitôt il passe a un éloge pompeux de la bravoure du roi Jean pendant la bataille, éloge bien mérité, certes, mais qui étonne quelque peu dans un poème dédié à la victime de ce même roi. Machaut aurait-il oublié, un instant, à qui il adressait son Confort? Ce n'est guère admissible. A-t-il donc, en exaltant le courage du roi et en faisant des vœux pour sa prompte delivrance, simplement voulu exprimer ce qui était le sentiment général de ses compatriotes, et le sien propre, cela sans aucune arrière-pensée et sans tenir compte des sentiments bien différents que devait avoir là-dessus le prisonnier du château d'Arleux? On arrivera peut-ètre à une certaine précision, si l'on essave de déterminer quelle fut l'attitude personnelle de Machaut dans le conflit entre les deux rois. Qu'il prenne le parti de celui à qui il veut apporter un « confort d'ami », cela va de soi. Il se déclarera donc pleinement convaincu de l'innocence du captif. 3 Mais, en lisant

<sup>1.</sup> V. 771 ss. (éd. Mas-Latrie, pp. 24-25).

<sup>2.</sup> Le même événement a inspiré à Machaut le lay « En demantant » (nº XXIV de l'édition Chichmaref, t. II, pp. 474 ss.).

<sup>3.</sup> Vv. 18-19; 1654; 1819; 1835.

entre les lignes, on a nettement l'impression que cette conviction manque de solidité. En somme, il n'en sait pas plus long sur cette affaire que tous ses contemporains. A l'en croire, l'opinion publique dont il se fait l'écho et sur laquelle il fournit des renseignements intéressants, è était partagée (vv. 1805-1806), et on ignorait les raisons qui avaient pu déterminer le roi Jean, à faire son coup de main de Rouen. En tout cas, si Machaut proclame l'innocence du roi de Navarre, il se garde bien d'accuser le moins du monde le roi de France. Au contraire, celui-ci sera pour Charles un « bon et loyal juge, sage, piteus et veritable » et enclin au pardon (vv. 1830-1833). Le poète se tient donc sur une prudente réserve.

Or, on constate qu'à partir du Confort d'ami il ne sera plus jamais question de Charles le Mauvais dans les œuvres de Machaut; par contre, dans tous les poèmes suivants, notre auteur donnera une place à des membres de la maison royale de France: ce sera le duc de Berry dans la Fontaine amoureuse, le dauphin, dans le Voir Dit, et quand le dauphin sera devenu le roi Charles V, il l'introduira dans la Prise d'Alexandrie. C'est une orientation toute nouvelle dont il n'y a pas la moindre trace dans les poèmes antérieurs au Confort d'ami, bien que les rapports de Machaut avec la maison royale de France remontent bien plus haut 4. C'est qu'il était facile de prévoir que la rupture définitive entre la maison de France et celle de Navarre était chose inévitable. Elle n'était cependant pas consommée au moment

<sup>1.</sup> Voyez notamment les vers 1833-1834, et la restriction significative exprimée aux vers 1655-1660.

<sup>2.</sup> Vv. 1803-1824.

<sup>3.</sup> La même obscuritérègne encore aujourd'hui. « L'affaire était et est restée mystérieuse », dit M. Coville, dans Lavisse, *Histoire de France*, IV, 1 (1902), p. 104.

<sup>4.</sup> Vovez t. 1, p. XXX.

où Machaut rédigeait son Confort d'ami; il lui était encore permis d'adresser ce poème à son ancien bien-faiteur; mais, se doutant déjà qu'un choix allait s'imposer, il se ménage une retraite honorable et garde en attendant les deux voies ouvertes. Lorsque Charles le Mauvais, après sa libération, prendra ouvertement particontre la royauté française et forcera par son attitude ses partisans à opter, Machaut se ralliera sans hésiter à ses seigneurs naturels. les princes de la maison de Françe. Les éloges accordés à Jean le Bon, le père du régent, les souvenirs glorieux de Jean l'Aveugle, son grand-père, souvenirs qui se réveillent ici pour la première fois, ne seraient-ils pas les signes extérieurs du revirement qui se produit dès ce moment dans les attachements politiques de Machaut?

Parmi les enseignements pratiques qu'il prodigue si généreusement à son ami roval, ceux-là seuls offrent un réel intérêt qui, en sortant de la généralité, nous éclairent sur certaines conditions particulières à l'époque. Il y en a quelques-uns qui reparaissent assez fréquemment sous la plume des contemporains de Guillaume. Combien de fois Eustache Deschamps ne protestera-t-il pas contre l'immixtion des clercs dans les affaires politiques et les « conseils d'armes », comme le fait ici Machaut (vv. 3105-3112)! La recommandation de frapper monnaie de bon aloi (vv. 3825-36) n'était pas superflue à cette époque ; et le conseil adresse au roi de gérer en personne ses revenus avec soin, de surveiller les agissements de ses receveurs et de punir leurs exactions (vv. 3789-3818) rappelle les plaintes si nombreuses et si justifiées de la littérature du temps sur la manière dont les grands « tondaient » et « écorchaient » le menu peuple. D'autres recommandations paraissent appartenir en propre à notre poète : l'utilité, par exemple, qu'il y a pour un seigneur à soigner sa popularité, en fréquentant chevaliers, écuyers et gens d'armes, et en se

montrant souvent au milieu d'eux quand ils prennent leurs repas - ce qui amène d'ailleurs aussi « meins de despense » (vv. 3493-3514); — l'avis d'éviter le jeu, où se révèle trop facilement le vrai fond du caractère (v. 3880). La manière de s'habiller de ses contemporains l'indigne. Ses griefs sont nombreux : d'une part, il reproche aux seigneurs de se vêtir trop simplement, trop pauvrement, de manière à ne plus se distinguer de leur entourage, ce qui défait « onneur et honnestet » (vv. 3661-3670); d'autre part, il les blâme de tolérer chez leurs gens la plus grande diversité dans la couleur, l'étoffe et la forme des vêtements '. Il réclame énergiquement, et avec insistance, qu'on en revienne à l'ancienne mode, « a la bonne guise de France » (v. 3712), où les serviteurs étaient vêtus « d'unité, chacun selon sa qualité » (vv. 3697-3698)<sup>2</sup>. Les termes vigoureux dontil se sert à ce propos 3 font bien voir combien ce « travestissement » le mettait en colère. L'occasion est bonne pour décocher, en passant, un trait à certaines innovations de la mode qui n'ont pas l'heur de lui plaire: les souliers à la poulaine (sollers bescuz v. 3691), dont la vogue commence vers le milieu du xive siècle, et les vêtements trop ajustés qui succèdent aux amples vêtements du siècle précédent (v. 3692). La vivacité de ces remarques et leur intérêt archéologique font regretter que Machaut n'ait pas plus souvent interrompu de la sorte la monotonie de son poème.

Pour l'achever, Machaut y met un bref épilogue (vv. 3945-3978). Très modestement, il reconnaît les imperfections et les défectuosites de son travail; il y insiste

<sup>1.</sup> Le même reproche (Et si restent mout divers dras) figure dans un texte poétique anonyme du xiv<sup>e</sup> siècle, publié par Arthur Längtors, dans les Mélanges Picot, t. l. pp. 160-161 (v. 46).

<sup>2.</sup> Vv. 3677-3702; 3737-3748.

<sup>3.</sup> Vv. 3692; 3744: 3747-3748.

même (vv. 3951-56; 3964). Pourquoi? Sans doute pour atténuer ce qu'il peut y avoir de trop présomptueux dans les conseils qu'il se permet de donner à un puissant seigneur. Les vérités qu'il lui dit risquaient de trouver un mauvais accueil et il espère y parer par une modestie feinte ou réelle . Ensuite il introduit, selon son habitude, l'anagramme qui contiendra pour la première fois, à côté de son propre nom, celui du prince à qui est destiné le poème. On les trouve dans les vers 3968-3969, qu'on traitera d'après les indications données dans l'introduction (vv. 29-40). En supprimant Quant « au commencier du vers onsieme » à partir de la fin, c'est-à-dire au vers 3968, et la lettre e dans le dixième (3969), il reste exactement, sans « rien oster ne mettre », de quoi faire : Guillaume de Machaut ; Charles roi de Navarre. On n'arrive pas toujours à une solution aussi pleinement satisfaisante que celle-ci 2.

La fin du poème soulève un autre problème. L'explicit du Confort d'ami, fait unique dans l'œuvre de Machaut, est suivi d'une tirade de 26 vers qui représentent — ou sont censés représenter — une réponse du roi à l'envoi de Guillaume 3. C'est une espèce de complainte du captif sur les maux qu'il endure depuis un an et demi et sur les vexations qu'il subit de la part de ses ennemis. Le texte en est par endroits assez obscur, ce qui tient surtout à la forme de cette réponse. L'auteur s'y est en effet livré à l'un de ces jeux de versification, comme les aimaient les rimeurs de la fin

On remarquera une précaution analogue aux vers 3665-3667 où il essaie d'atténuer la portée de la critique qu'il ose diriger contre les « seigneurs ».

<sup>2.</sup> Je me permets de renvoyer à mon article sur les anagrammes de Machaut, dans la Zeitschrift für romanische Philologie, t. XXX (1906), p. 404.

<sup>3.</sup> Cette tirade se trouve dans tous les manuscrits à l'exception de la copie du manuscrit 994 de la Bibliothèque Nationale.

du moyen âge; il a construit tous les 26 vers sur la même rime en - mi (ou même sur la rime léonine en - emi aux vers 3984-3991), et comme il arrive presque toujours, le succès n'a été obtenu qu'aux dépens de la clarté. Ces vers sont-ils vraiment l'œuvre de Charles de Navarre? La recherche de la difficulté technique semble plutôt le fait d'un poète de métier que d'un amateur, et le jeu de mots qui se trouve aux vers 3993-3994 trahit un auteur qui est en même temps musicien et compositeur.

Dans ce poème où Guillaume, pour une fois, quitte son domaine habituel, le dit amoureux, pour se faire moraliste, on retrouve ses principales qualités : des qualités de forme, une versification aisee et élégante, l'expression precise, souvent pittoresque, la justesse et l'originalité des images et des comparaisons, une narration facile et vivante, et qui n'est pas trop gâtée par l'abus des chevilles, écueil de cette poésie qui n'est qu'une prose rimée; - des qualités de fond, des remarques utiles et fort judicieuses, présentées cà et là sous forme de boutades humoristiques, des observations justes et fines qui dénotent un solide bon sens naturel et l'expérience de la vie. Trop souvent, malheureusement, ces qualités sont noyées dans un flot d'idées impersonnelles, de lieux communs et de banalités qui ne rendent pas toujours des plus attravantes la lecture de ce long ouvrage.

Tel ne paraît cependant pas avoir été l'avis des contemporains de Machaut. A l'exception du Jugement dou Roy de Behaingne, aucun de ses poèmes n'a été reproduit aussi souvent que le Confort d'ami. Il figure non seulement dans tous les grands manuscrits qui contiennent les œuvres complètes de Machaut, mais encore dans ceux qui n'en donnent qu'un choix, comme les manuscrits J et K. En outre, il a même eu l'honneur de copies particulières, jusqu'au xve siècle. Nous en

avons jusqu'à trois exemplaires, l'une dans le manuscrit de Berne A 951, une autre dans le manuscrit 485 de la Bibliothèque de Chantilly 2, une troisième dans le manuscrit de la Bibliothèque Nationale fr. 991. f°s 65-86. Le succès de notre poème n'est pas moins bien attesté par les traces qu'il a laissées dans la littérature de l'époque. Il est très probable que le jugement élogieux que Froissart porte sur le roi Jean de Luxembourg<sup>3</sup>, n'est qu'un écho des éloges que Machaut lui prodigue ici à pleines mains. Des rapports plus précis existent entre le Confort d'ami et certaines poésies d'Eustache Deschamps. Dans son Lay de plour 4, Eustache Deschamps donne, lui aussi, aux princes bon nombre de conseils (vv. 91-196). Il y en a de précis, et qui se rapprochent singulièrement de ceux qui se lisent dans le Confort d'ami: par exemple, la recommandation d'exclure les clercs des conseils de guerre (vv. 131-140), l'avis qu'un chef doit veiller à sa popularité (vv. 141-148), le conseil d'éviter de se laisser enfermer dans une

<sup>1.</sup> Nous le désignons par la lettre L. (C'est dans ce sens qu'il faut corriger notre indication à la page xLv du t. 1 de cette édition). Il ne reste plus aujourd'hui de cette copie que les vers 1-426 et 1625-1712.

<sup>2.</sup> Nous n'avons pas cru devoir tenir compte des variantes de ce manuscrit, qui n'est qu'une assez mauvaise copie du xve siècle. On en trouve la description dans Chantilly, Le Cabinet des Livres, Manuscrits, t. II, pp. 71-73.

<sup>3.</sup> La connaissance exacte qu'avait Froissart des œuvres de Machaut a été bien mise en lumière par M. Geiselhardt (Machaut und Froissart, Diss. de Iéna, 1914). D'autre part, Froissart, ne en 1337, n'a pas pu connaître personnellement le roi de Bohême, dont il connaissait, il est vrai, le fils Wenceslas de Brabant. Il l'a même si peu connu qu'il s'obstine à lui donner le prenom de Charles. Or, on remarquera que Machaut ne nomme jamais le roi par son prénom. L'erreur de Froissart n'exclut donc pas de sa part la connaissance du poème de Machaut; au contraire, elle témoigne plutôt en faveur de cette hypothèse.

<sup>4.</sup> Lay VII, éd. Queux de St-Hilaire. t. 11 (1880), pp. 306-314.

forteresse (vv. 117-120). On peut reconnaître entre certains vers de Deschamps et certains vers de Machaut des ressemblances significatives. Mais ce qui rend ce rapprochement tout à fait saisissant, c'est que Deschamps introduit, lui aussi, dans son lay le « vaillant Roy de Behaingne », qu'il glorifie comme le modèle des rois et dont il rappelle, comme Machaut, les « faiz » et les « diz » (vv. 176-206). Malgré les dissemblances qui subsistent entre les deux poèmes et qui s'expliquent en partie par la différence de la forme, strophique chez Deschamps, narrative chez Machaut, il y a dans cette combinaison des mêmes éléments plus qu'une simple coıncidence. Deschamps connaissait le poème de Machaut, lorsqu'il composa à son tour son « moult notable dictié » sur les devoirs des princes. Il s'en inspire de même pour le Lav du Roy (nº VIII), où l'on trouve des ressemblances non moins significatives avec le Confort d'ami '. Ce sont les preuves les plus manifestes du succès qu'obtint le poème de Machaut. Il ne le cède, sous ce rapport, à aucune de ses autres œnvres.

#### II. — LE DIT DE LA FONTAINE AMOUREUSE.

Publier, comme nous faisons, le Dit de la Fontaine amoureuse immédiatement à la suite du Confort d'ami, c'est suivre la tradition commune des grands recueils manuscrits des Œuvres de Machaut. Seul le manuscrit E s'écarte, comme ailleurs aussi, de l'ordre traditionnel: il intervertit l'ordre de ces deux poèmes. Nous avons déjà eu l'occasion de faire remarquer que c'est

<sup>1.</sup> Il suffit, par exemple, de comparer les excuses du poète qui forment le début de ce lay, avec celles de Machaut au commencement et à la fin de son poème.

un fait sans aucune importance '. Mais il en va autrement d'une autre particularité du manuscrit E: il intitule notre poème le Livre Morpheüs. Or, ce titre se retrouve dans le manuscrit  $M^{\frac{1}{2}}$ . Il est vrai que M. manuscrit assez récent du xve siècle, ne fait pas plus autorité que E, mais dans ce cas particulier son témoignage n'est pas sans valeur, pour la raison qu'il appartient à un groupe de manuscrits différent de celui auquel se rattache E. On n'est donc pas simplement en présence d'une modification individuelle qu'on puisse attribuer au copiste de E; les deux copistes de M et de Eont trouve ce titre, indépendamment l'un de l'autre. dans une tradition plus ancienne, déjà solidement établie. Ceci est confirmé par Machaut lui-même : Dans le Livre du Voir Dit, qui fut composé peu après le Dit de la Fontaine amoureuse, il parle à deux reprises de notre poème. La première fois il dit à son amie: « Je vous fais escrire l'un de mes livres que j'ay fait derrainement, que on appelle Morpheüs » 3; la seconde fois, un peu plus tard: « Je vous envoie mon livre de Morpheüs que on appelle la Fontaine amoureuse » 4. Il emploie donc lui-même les deux titres sans préférence marquée pour l'un ou pour l'autre 3. Dans ces condi-

<sup>1.</sup> Voyez t. II, p. 1, n. 3.

<sup>2.</sup> Dans le manuscrit M, notre poème porte deux titres : à l'Incipit : Ci commence le Dit de la Fontainne amoureuse que l'en appelle Morpheüs, à l'Explicit : Explicit le Dit de la Fontainne amoureuse, alias Morpheüs.

<sup>3.</sup> Edition de P. Paris (1875), lettre VI, p. 53. Nous conservons provisoirement pour des raisons d'ordre pratique le classement des lettres tel qu'il est établi par l'éditeur du poème, mais nous tenons à faire remarquer dès maintenant que ce classement n'est pas toujours satisfaisant et demanderait des modifications assez sérieuses, comme nous pensons le faire voir prochainement dans une étude critique de ce roman.

<sup>4.</sup> Ibid., lettre X, p. 69.

<sup>5.</sup> La question de savoir si c'est l'auteur lui-même qui a déjà créé les deux titres est difficile à trancher. On remarquera que

tions, il nous sera permis de conserver le titre de *Dit* de la Fontaine amoureuse qui a été définitivement consacré par la tradition commune des meilleurs manuscrits.

Pour déterminer la date du poème il importe d'abord d'en donner une analyse.

Un soir, au moment de s'endormir, le poète est réveillé par des plaintes et des gémissements qui, partant d'une chambre voisine, viennent frapper son oreille. Surmontant un premier mouvement de frayeur, il se rend compte que ce qu'il entend, ce sont les lamentations d'un amant malheureux qui, se croyant seul, confie à la nuit ses chagrins: « Jeune encore, ditil, il se voit obligé d'aller comme prisonnier outre mer, où il vivra triste et seul, privé du doux regard de celle qu'il aime et à qui il n'a jamais osé avouer son amour. Ah! si Morpheüs, le dieu du sommeil et des rêves, qui jadis révéla à la triste Alcyone la mort de son bienaimé Ceyx, voulait de même, à la faveur d'un songe, dévoiler à sa dame l'amour de son timide adorateur et

dans le premier passage Guillaume ne donne que le titre de Morpheüs et que dans le second ce même titre passe d'abord, tandis que l'autre ne survient qu'incidemment. On pourrait en conclure que c'est bien Morpheüs qui était la désignation première, celle de l'auteur. Mais l'accord qui s'est fait sur le second titre dans les meilleurs manuscrits - manuscrits dont Machaut a luimême revu une partie - ne contredit-il pas cette supposition? Non, pas nécessairement. Il a pu se produire ce qui s'était sans doute déjà produit pour le Dit de l'Alerion (voy. t. II, p. LXIII s.): Au titre primitif, donné par le poète, s'est substituée, pour des raisons qui nous échappent et par des voies que nous ignorons, une autre désignation qui a fini par prévaloir et que l'auteur luimême a acceptée de bonne grâce. C'est un fait peut-être analogue à celui sur lequel Marie de France nous donne des renseignements si curieux à l'occasion du double titre du Lai du Chaitivel ou des Quatre Doels voy, édit. Warnke, Bibliotheca Normannica, III. 2º édit., p. 179, vv. 225-237; éd. Bibliotheca Romanica, II, p. 217).

le chagrin dont l'accable ce départ maudit!» Guillaume a pris soin de noter mot pour mot la longue complainte, savamment agencée, qu'il vient de surprendre ainsi dans le silence de la nuit. Le jour venu, il se met à la recherche de l'amoureux et n'a pas de peine à le découvrir. Quelques questions le lui ont bientôt fait connaître: c'est un grand et puissant seigneur, un prince du sang, doué de toutes les qualités du corps et de l'esprit, remarquable surtout par sa « largesse », cette qualité maîtresse des grands de la terre aux yeux de nos vieux poètes.

Guillaume présente ses hommages à ce seigneur, qui, heureux de cette rencontre, l'emmène avec lui en promenade. Tout en causant, ils entrent dans un jardin d'une beauté merveilleuse et s'assoient auprès d'une fontaine dont l'eau possède la vertu de rendre amoureux quiconque en boit. Les deux amis, l'un et l'autre déjà suffisamment pourvus d'amour, déclarent d'un commun accord qu'ils s'abstiendront d'y boire. C'est une occasion toute trouvée pour le seigneur de révéler sa peine au poète en le priant de composer là-dessus quelque lay ou quelque complainte. Guillaume, alors, lui remet en souriant le poème qu'il vient de recueillir, dans la nuit précédente, de la bouche même de son ami princier.

Pris subitement d'un invincible besoin de sommeil, ils s'endorment tous deux. En rêve, ils voient venir vers eux Vénus, la déesse, tenant par la main la bien-aimée du prince. Vénus, d'abord, explique à Guillaume les scènes mythologiques qui sont « entaillées » dans le marbre de la fontaine; ensuite la dame prend la parole pour consoler son ami par un « Confort », en promettant de lui conserver pendant son absence un amour pur et fidèle. En gage de cette promesse, elle lui remet une bague ornee d'un rubis, qu'elle portait à son doigt. On devine l'étonnement des deux amis quand, au

réveil, ils constatent qu'ils ont fait tous deux le même rêve, et quand ils voient la bague au doigt du seigneur. Un chevalier les arrache brusquement à leurs doux entretiens en leur annonçant le dîner. Sur la demande du prince, Guillaume se décide à l'accompagner jusqu'à la petite ville où le seigneur doit s'embarquer pour se rendre en prison. Puis, les derniers préparatifs achevés, l'ami s'éloigne, réconforté, presque joyeux; le poète reste, comblé de riches cadeaux. Et le poème finit sur un vers qui a tout à fait l'allure d'un refrain de ballade : « Dites moy, fu ce bien songié? ».

Ce poème, si fantaisiste en apparence, contient bon nombre de données historiques. Essavons de les dégager. L'un des deux personnages est, comme dans presque tous les romans de Machaut, le poète lui-même. On peut relever certains traits de son portrait qui le font mieux connaître. Il nous apparaît ici comme poète célèbre, accrédité auprès des grands seigneurs, accueilli par eux avec joie. Ils le jugent digne de leur amitié, de leur familiarité même et font de lui le confident de leur vie sentimentale; ils le chargent au besoin de quelque mission délicate dans leurs affaires de cœur et récompensent généreusement ses services. Somme toute, c'est le poète de cour que sa « clergie » et sa gloire littéraire ont fait pénetrer, malgre la bassesse de son origine, jusque dans l'entourage immédiat des puissants de la terre, d'un roi de Bohême, d'un roi de Navarre, d'un dauphin de France. En glissant adroitement dans ses œuvres quelque flatterie habile et quelque éloge à l'adresse de ses protecteurs, il sait mériter l'intérêt qu'ils lui portent. Machaut n'est certainement pas le plus ancien poète de ce genre, mais il est, sauf erreur, le premier dans l'œuvre duquel ce type soit nettement saisissable '. D'autres traits présentent notre poète sous

<sup>1.</sup> On en trouve une description sommaire, mais excellente,

un jour moins avantageux, par exemple quand il avoue ingénûment, mais non sans doute sans une certaine pointe de malice, ses craintes et sa couardise (vv. 89-188). Le passage fait tout au moins honneur à sa sincérité.

L'autre personnage n'est pas aussi clairement désigné; il est possible pourtant de l'identifier. C'est un grand seigneur du royaume de France, un prince du sang, s'il est permis d'interpréter avec quelque liberté les vers 1158-1160:

Il sambloit estre fils a roy Ou sires souverains naïs De la terre et tout le païs.

On le voit entouré d'une nombreuse cour de chevaliers et de damoiseaux. Le château qu'il habite est le plus beau « qui soit en France n'en l'Empire » (v. 2756). Il est naturel qu'il possède toutes les qualités et vertus d'un chevalier accompli : il est beau de corps, long, grand, droit, de bonnes manières, richement vêtu; il possède aussi tous les talents de société, c'est-à-dire qu'il est capable de tourner des vers amoureux (ce qui ne veut pas dire que la grande Complainte soit effectivement son œuvre) ou de chanter agréablement un rondeau (vv. 2821 ss.); il est de bon renom, large et généreux, comme le prouve une anecdote complaisamment racontée (vv. 1134-1156). Ce portrait, assez vague, est complété par quelques traits plus précis : au moment où Machaut le rencontre, le seigneur s'apprête à quitter son pays, bien à contrecœur; il passera outre mer en un pays d'« estrange langage » (v. 2249) – c'est évidemment l'Angleterre – où il vivra « en servage, en exil » (vv. 1469-1471), en une captivité dont la durée menace d'être fort longue.

chez G. Groeber, Grundriss der romanischen Philologie, II, 1, p. 1039 s.

L'endroit où il s'embarque est vaguement indiqué: c'est une « ville petiote, de barat pleinne et de riote » (vv. 2809-2810), dont le poète laisse au lecteur le soin de deviner le nom à l'aide de l'indication qu'il y avait là « moult d'avolez » (2812). L'explication de ce terme nous semble donnée dans un passage des Chroniques de Froissart, qui nous dit que les seigneurs de Flandres, chassés de leur pays en 1338, « se tenoient à Saint-Omer le plus, et les appelloit ou les avollés ou les outre avollés » <sup>1</sup>. Saint-Omer n'étant pas situé sur la mer, ce n'est sans doute pas cette ville même que Guillaume veut indiquer, mais on peut songer à quelque port de mer de la même région où pouvaient également se trouver des « avollés ».

Enfin, aux vers 40 et 41, le poète prétend donner, sous forme d'anagramme, en même temps que son propre nom celui du seigneur en l'honneur duquel fut composé le poème de la Fontaine amoureuse. Sans faire violence au texte, on obtient les noms de Guillaumes de Machaut et de Je[h]ans duc [de] Berry e Overngne <sup>2</sup>. Et, en effet, tout ce que Machaut dit sur le

1. Edit. Kervyn de Lettenhove, t. II, p. 417 et 448.

<sup>2.</sup> Voy, notre article cité plus haut, p. xvii, n. 2. Nous ajoutons que seule la leçon du manuscrit A (bon gage) nous fournit la lettre b, indispensable pour former le mot Berry. Quant à l'h dont nous avons besoin pour Machaut, il est donné en orthographiant ha pour a, comme le font quelquefois les textes de l'époque et le manuscrit A lui-même. La leçon commune aux autres manuscrits (chier gage) a le grand avantage de libérer les trois dernières lettres du vers 40 (muse[rie]), comme paraît l'exiger une indication donnée aux vers 50-51, et de fournir l'h pour Jehans ou Machaut; mais par contre il nous manque alors le b dont nous ne pouvons nous passer, et il reste, en outre, sans emploi un c et un g au vers 41. Dans aucun cas, la solution n'est donc tout à fait satisfaisante, mais celle qui est fournie par la lecon du manuscrit A est sans contredit de beaucoup la meilleure. Il ne reste ici que trois lettres sans emploi, o n g, qui sont les trois réunies vers la fin du vers 41, au lieu de 40. La

héros de son poème concorde, avec une précision remarquable, avec les renseignements qu'on possède sur le duc de Berry. Il s'agit de Jean, troisième fils du roi Jean le Bon. Les documents contemporains nous le fent connaître comme grand collectionneur d'obiets d'art, amateur de livres, de sculptures, d'architecture. Il était célèbre pour la prodigalité inouie avec laquelle il dépensait les revenus de ses domaines pour satisfaire à son amour du beau et à sa passion du luxe. Il méritait certainement plus qu'aucun autre l'éloge de « largesse ». et quand Guillaume vante la beauté de son château, nous savons que ce n'est pas une simple fleur de rhétorique '. La situation speciale dans laquelle le poète a placé son héros se présente avec une ressemblance frappante dans la vie du duc. En 1360, à l'âge de vingt ans, il fut oblige, d'après les stipulations du traité de Brétigny, d'aller comme otage en Angleterre. On sait qu'il sut l'un de ceux qui mirent le plus de mauvaise volonté à exécuter le traité 2. On trouve un reflet de cet état d'esprit dans notre poème. Le départ se fitil exactement dans les conditions indiquées par le dit? Nous n'avons pu nous procurer des renseignements précis à cet égard. La Chronique de Froissart nous présente les choses un peu autrement que Machaut: dans le courant du mois d'octobre 1360, les otages se réunirent à Saint-Omer, la ville des « avollés »; ils se rendirent ensuite à Calais où ils prêtèrent serment le

légère incorrection s'explique par la difficulté qu'avait le poète à faire entrer dans ses vers tous les éléments nécessaires à un ensemble de mots aussi étendu.

<sup>1.</sup> Voy. S. Luce, La France pendant la guerre de Cent ans (1890), p. 205-228; Champeaux et Gauchery, Les traraux d'art exécutés pour Jean de France duc de Berry (1894); Deliste, Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Impériale, t. I, p. 56-88; t. III, p. 170-194.

<sup>2.</sup> A. Coville, Les premiers Valois et la Guerre de Cent ans, dans l'Histoire de France de E. Lavisse, t. IV, 1 (1902), p. 155.

24 octobre, et de là le roi Edouard les emmena avec lui en Angleterre, la veille de la Toussaint <sup>1</sup>. Chez Machaut il n'est pas question du rassemblement à Saint-Omer, puisqu'il fait aller le duc directement à la mer : il ne dit rien ni du roi d'Angleterre ni des autres otages. Mais le détail d'un séjour de trois jours dans le port de mer rempli de bruit et de mouvement correspond assez bien aux indications des Chroniques. Le poète a donc simplifié et n'a gardé des événements que ce qui lui semblait utile.

Enfin nous savons par ailleurs qu'il y avait des rapports personnels entre le duc de Berry et Guillaume de Machaut. A la date du 15 octobre 1371, ce dernier figure au nombre des créanciers du duc  $^2$ . Un autre indice de ces rapports, moins sûr cependant, peut être trouvé dans le fait que la « librairie » du duc possédait deux exemplaires des Œuvres de Machaut  $^3$ . L'un d'eux est actuellement le manuscrit 9221 de la Bibliothèque Nationale, notre manuscrit E; il ne date que du  $xv^6$  siècle. L'autre est perdu; mais il n'est pas impossible que ce fût un exemplaire que Machaut avait fait faire pour le duc, et même la chose est probable. Tous ces taits concordent pour donner la plus grande vraisemblance à notre identification, qui est d'ailleurs celle de P. Paris  $^4$ .

Si on l'accepte, notre poème n'a pu être commencé au plus tôt que dans les deux derniers mois de l'an-

<sup>1.</sup> Edition Kervyn de Lettenhove, t. VI, p. 299. Le récit plus bref des Grandes Chroniques de France (édit. P. Paris, t. VI, p. 219) est d'accord sur ce point avec Froissart.

<sup>2.</sup> Compte d'Etienne Valée, maître de la chambre aux deniers du duc de Berry, du 1ºº juin 1371 au 31 mai 1372. Arch. nat. JJ. 251, fol. 72, d'après Mas-Latrie, édition de la *Prise d'Alexandrie* (1877), p. xvii, n. 2.

<sup>3.</sup> Delisle, Cabinet des manuscrits, t. III, p. 193.

<sup>4.</sup> Voyez son édition du Voir Dit, p. xxx.

née 1360, après le départ du duc de Berry pour l'Angleterre. Plusieurs faits viennent confirmer cette date. Dans les manuscrits, le dit est placé entre le Confort d'ami et le Voir Dit. Le premier date de 1357, l'autre fut commencé en 1364. Or comme, dans les manuscrits, les poèmes de Machaut se suivent dans l'ordre chronologique, la place qu'v occupe la Fontaine amoureuse correspond bien à la date de 1360-1361 que nous lui avons attribuée pour d'autres raisons. De plus on sait que Jean venait alors d'être créé duc de Berry et d'Auvergne, entre le 25 et le 20 octobre 1360 ', en échange du comté de Poitou qui était cédé à l'Angleterre. Non seulement le poème de Guillaume a donc été écrit après cette date, mais il est plus que probable que c'est précisément cet événement, dûment rappelé dans l'anagramme, qui lui a suggeré l'idée de l'écrire à l'honneur du nouveau duc, de même qu'auparavant l'avenement de Charles au trône de Navarre avait été l'occasion qui fit naître le Jugement dou Roy de Navarre. Enfin. le 24 juin de cette même année 1360, Jean avait épousé Jeanne d'Armagnac 2. Guillaume n'aurait-il pas aussi voulu rappeler cet événement, quand il nous présente le duc désolé de devoir quitter sa dame et ne l'abandonnant qu'avec le plus profond regret, cette séparation ayant lieu quelques mois seulement après le mariage. Il est vrai que, si nous en croyons le poète, le timide amant, au moment de la quitter, n'avait pas encore osé réveler ses sentiments à celle qu'il aimait. Seulement, le poète, ici, peut simplement avoir transformé la situation réelle en une autre situation plus romanesque et plus conforme aux données habituelles

tions, v. 2206.

<sup>1.</sup> Delachenal, Histoire de Charles V, t. II (1909), p. 256, n. 1. 2. Raynal, Histoire du Berry, t. II, p. 375. Sur une ballade de Machaut composée à cette occasion, voy. les Notes et Correc-

des romans d'amour. C'est un procédé traditionnel, analogue à celui dont avaient depuis longtemps déjà usé les troubadours.

En 1364, au moment où Machaut commence la rédaction du Voir Dit, le Dit de la Fontaine amoureuse est achevé. L'auteur lui-même indique ce poème à son amie comme son dernier « livre » ¹. On peut même encore remonter un peu plus haut. En mai 1361, le duc de Berry, muni d'un sauf-conduit, est déjà de retour en France; il y est encore en avril 1362 ². Après son retour, le poème n'avait plus de raison d'être. C'est donc dans les deux derniers mois de l'année 1360 et dans la première moitié de 1361 qu'il fut écrit.

La situation particulière qui se trouve à la base de notre poème nous en révèle aussi le véritable caractère. C'est encore, comme le dit précédent, un « Confort d'ami ». Si ce trait dominant n'apparaît pas au premier coup d'œil, c'est qu'ici les consolations se présentent sous une forme tout autre que dans le poème précédent et qu'elles ne portent que sur un seul point du vaste sujet. Ici, ce n'est plus un exposé de tout l'ensemble des devoirs et des obligations qui incombent aux souverains 3. Ce sont simplement des encouragements prodigués à un amant malheureux et désespéré de devoir quitter son amie; et la sèche et pédante

<sup>1. «</sup> L'un de mes livres que j'ay tait derrainement », éd. P. Paris, p. 53. — Il désigne par le mot « livre » ses compositions de longue haleine.

<sup>2.</sup> Raynal, l. l., p. 379 s.

<sup>3.</sup> Ce n'est qu'en passant, dans une parenthèse bien marquée (vv. 1161-1204), que Machaut fait une fois une remarque générale sur les devoirs des princes. Cette remarque est empreinte d'un accent d'une réelle et protonde douleur, qui frappe chez un poète, d'habitude si léger et insouciant. C'est autre chose que la plainte banale des moralistes sur les misères du temps présent; c'est certainement une révelation de l'état d'esprit qui régnait en France sous l'impression du funeste traité de Brétigny.

énumération des nombreux points que comporte le catalogue des devoirs et des vertus des rois, avec ses raisonnements, ses argumentations, ses exhortations, est remplacée par un récit fantaisiste, varié et vivant, où des inventions romanesques se mêlent étrangement à des données puisées dans la vie réelle. Guillaume revient ainsi à son genre préféré, au « dit amoureux », qu'on peut considérer, sous un certain rapport, comme sa création personnelle; car c'est lui qui a fait sortir, par une transformation heureuse, de l'ancien « roman d'aventure » ces poèmes où partant d'une donnée réelle, historique, personnelle le plus souvent, le poète brode sur ce fond, emprunté à la réalité même, les arabesques capricieuses de sa fantaisie poétique '.

Dans le poème pris ainsi, l'idée fondamentale se trouve moins dans la trame du récit que dans les parties qui, à première vue, semblent n'y être que des horsd'œuvre, c'est-à-dire dans les deux grands intermèdes lyriques du roman, dans la « Complainte » du début (vv. 235-1034) et dans le « Confort » vers la fin du poème (vv. 2207-2494). L'une, en effet, expose les tristesses, les craintes, les douleurs de l'amant malheureux, l'autre réfute un à un tous les arguments présentés précédemment et réunit tous les raisonnements susceptibles de redresser le courage abattu de l'amant. Il est tout à fait caractéristique de constater que la donnée principale appartient beaucoup moins à la poésie narrative qu'au domaine de la poésie lyrique; on sait que Machaut a toujours cultivé la poésie lyrique de préférence.

Cette donnée, il s'agissait de la placer dans un cadre approprié. C'est encore la poésie lyrique qui a fourni au moins l'un des éléments de ce cadre, car c'est dans les « chansons à personnages » que paraît le plus sou-

<sup>1.</sup> Voyez t. II, p. LVIII ss.

vent, depuis l'ancienne paraphrase française du Cantique des Cantiques, le trait caractéristique du poète qui surprend, à l'insu des amants, leurs plaintes et leurs doleances et qui intervient ensuite, plus ou moins activement, comme conseiller ou comme consolateur, dans leurs débais. Machaut s'était déjà donné un rôle pareil dans le Jugement dou Roy de Behaingne; mais là, le point de départ avait été le débat narratif; aussi le rôle qu'il jouait dans le Jugement est-il assez différent : dans le Jugement, il se bornait à provoquer et à amener une decision de son maître; ici, il est luimême l'un des héros de l'action. Une autre source de son inspiration, c'est encore, comme toujours, le roman allégorique, et en première ligne le Roman de la Rose, dont il continue à subir l'influence, quoique à un moindre degré qu'autrefois. On hésitera peut-être à voir une influence directe de ce roman dans le fait que Guillaume, à la fin de son poème, fait passer son récit pour un songe 1. Dans la poésie allégorique du xive siècle, c'était devenu un usage qu'on retrouve un peu partout. Et on rencontre de même presque partout la description, répétée à l'infini, du jardin merveilleux où se déroulent les aventures amoureuses du poète, l' « hortus deliciarum », le « paradis terrestre » (vv. 1349-1370). Mais Machaut s'est certainement aussi souvenu de la Fontaine de Narcisse du roman de Guillaume de Lorris; c'est elle qui lui fournit l'un des éléments essentiels de son dit, la « fontaine amoureuse ». L'emprunt est nettement apparent, malgré les modifications que Guillaume v a apportées. Dans les deux cas, la fontaine, par son inscription chez Guillaume de Lorris, par ses sculptures chez Machaut, donne lieu à un récit emprunté à la mythologie antique, l'histoire de Narcisse chez le premier, les Noces de Pélée et le

<sup>1.</sup> Dites moy, fu ce bien songié? (v. 2848).

Jugement de Paris chez l'autre. Il est naturel que Machaut ait substitué au conte de Narcisse, que tout le monde connaissait précisément par le Roman de la Rose, un autre conte moins répandu. Machaut n'essaie d'ailleurs pas de donner le change; au contraire, il indique clairement la source de son inspiration, en rappelant lui-même l'histoire de Narcisse, sculptée sur le pilier d'ivoire qui soutenait sa fontaine. Enfin, l'effet produit par la fontaine est identique chez les deux poètes: elle rend amoureux ceux qui s'y mirent, chez l'un, ceux qui y boivent, chez l'autre '.

D'autre part, la Fontaine amoureuse se rattache de très près, comme on l'a vu, au Confort d'Ami qu'elle complète en quelque sorte. Les consolations prodiguées à l'amant malheureux, qui en sont le contenu principal, ne sont qu'un développement plus ample de ce qui n'avait été qu'une esquisse sommaire dans le dit précédent (vv. 2057-2276). De nouveaux souvenirs de jeunesse du poète, du temps qu'il avait passé au service du roi de Bohême (vv. 139 ss.), viennent s'ajouter à ceux qu'il avait déjà rappelés dans le Confort d'ami. Enfin, le grand « exemple » mythologique des Noces du Pélée et du Jugement de Paris, qui occupe plus de 500 vers dans notre poème (vv. 1633-2144), n'est, lui aussi, que le développement plus circonstancié et plus

<sup>1.</sup> Les fontaines merveilleuses ne manquent pas dans la littérature que Machaut pouvait et devait connaître, depuis la source de la forêt de Brocéliande chez Wace et Chrétien de Troyes jusqu'aux fontaines miraculeuses de l'Inde dans le Roman d'Alexandre, et à la Fontaine de Jouvence dans les récentes interpolations du Roman de Fauvel. Aucune cependant ne présente des ressemblances aussi frappantes avec notre « Fontaine amoureuse » que celle de Guillaume de Lorris. Quant à la Fontaine d'amour de Watriquet de Couvin, cette froide allégorie qui n'a que le nom de commun avec la fontaine de Narcisse du Roman de la Rose, elle est restée, semble-t-il, inconnue à Machaut.

largement détaillé d'un récit qui était déjà amorcé dans le poème précédent (vv. 2645-2672). Il est évident que le poète, en écrivant son nouveau dit, en profite pour compléter le *Confort d'ami* sur certains points qu'il y avait traités trop rapidement <sup>1</sup>.

Encore fallait-il remplir le cadre du vaste poème que Guillaume s'était tracé. Et une fois de plus, le poète a recours au système inauguré dans son Dit de l'Alerion: il accueille des contes, des « exemples », destinés aussi bien à l'instruction qu'à la distraction de ses lecteurs. Cette fois les exemples sont tous tirés de la littérature latine, mythologie ou histoire légendaire. Ce sont:

1º le conte de « Ceÿx et Alcyone». Machaut le raconte longuement dans la « Complainte » de l'amant, comme exemple des miracles opérés par Morphée (vv. 543-698);

2° les « Noces de Pélée et le Jugement de Paris », véritable hors-d'œuvre que le poète rattache artificiellement aux sculptures de sa fontaine miraculeuse (vv. 1633-2144);

3° le rêve des cent sénateurs romains, donné comme preuve historique de la réalité de rêves collectifs (2641-98).

Les deux premiers récits, qui se trouvent dans les Métamorphoses d'Ovide, sont, eux aussi, empruntés à l'Ovide moralisé. Il suffit, pour s'en convaincre, de comparer les vers 1933-1962 au passage correspondant de l'Ovide moralisé: on verra que Machaut a suivi son modèle presque mot pour mot. Seuls quelques noms propres ont été estropiés<sup>2</sup>, quelques vers omis, par inadvertance ou pour d'autres raisons. Machaut,

<sup>1.</sup> Nous avons signalé plus haut (p. xxxII) la répétition d'une situation qui se trouvait déjà dans le Jugement don Roy de Behaingne; notre dit partage avec le Remede de Fortune le trait d'un échange de bagues pendant le sommeil.

<sup>2.</sup> Enthonion pour Erithonion; Carpus pour Cappus.

d'ailleurs, ne se cache pas de cet emprunt presque textuel; il l'avoue clairement en ces termes:

« Mais ci l'ay mot a mot escript, « Si com veü l'ay en escript » (vv. 1993-94).

Cet écrit, c'est l'Ovide moralisé 1.

Le procédé reste analogue à celui que nous avons déià reconnu dans le Confort d'ami : dans les parties purement narratives, Machaut suit le plus souvent son modèle de très près. Ce n'est cependant pas une règle générale: par exemple, tout le récit des Noces de Pélée est un libre remaniement de données éparses dans les livres XI et XII de l'Ovide moralisé. Guillaume laisse résolument de côté toutes les longues discussions de sa source sur la signification et l'interprétation morale des récits ovidiens; il abrège les discours trop longs et les énumérations fastidieuses; il supprime des détails inutiles; quelquefois il ajoute des traits tirés de sa propre imagination. Ainsi la liste des invités de Pélée, qui contient trente noms dans l'Ovide moralisé, est réduite chez lui à six noms. Il conserve le détail amusant de l'arrivée de Priape, mais il laisse de côté l'arrivée peu décente de Silène ivre et vomissant 2. Au lieu des trois discours que faisait chacune des déesses, Guillaume n'en attribue à chacune qu'un seul; encore sont-ils réduits aux arguments principaux. Les développements personnels de notre poète visent de même à augmenter la vivacité et le naturel du récit : l'arrivée de Mercure et des trois déesses devant Paris, retracée en quelques pauvres vers dans l'Ovide moralisé, devient sous la plume de Guillaumeune scène pittoresque, pleine de vie, où l'on voit le jeune pâtre saluer avec empressement la noble société

<sup>1.</sup> Ovide moralisé, édit. C. de Boer, t. I, pp. 37-39.

<sup>2.</sup> C'est évidemment le même souci de décence qui lui a fait modifier son récit de Virgile le Magicien.

qui l'arrache à la mélancolie de sa solitude. L'Ovide moralisé résume en deux mots le jugement de Paris; chez notre poète, le berger, en une scène mouvementée et bien supérieure au modèle, expose ses raisons et fait un éloge enthousiaste de Vénus. Ailleurs le poète cherche à faire preuve de son érudition; il ajoute à sa source une énumération des sept arts, en insistant particulièrement sur l'alchimie et ses dangers (vv. 2078-2086); il donne une longue liste des sages anciens, vaincus par l'amour, en racontant longuement une mésaventure dont Virgile aurait été la victime (vv. 1820-1834); il expose l'infortune du roi Midas (vv. 1603-1702) 2: il décrit minutieusement la table des trois déesses, sur laquelle on voyait les dix Sibylles qui ont annoncé la venue du Christ (vv. 1715-1730) 3, etc. Il n'hésite pas non plus à déplacer au besoin les vers qu'il emprunte : il a par exemple combiné le récit des « Noces de Pélée » avec celui du « Jugement de Paris », comme l'avaient fait Hygin et Lucien que Machaut n'a pas connus, et comme le fera Christine de Pisan 4 en s'inspirant de notre Fontaine amoureuse; les vers 2005-2006 qui se trouvent chez Guillaume tout au commencement de l'épisode du Jugement de Paris en formaient

<sup>1.</sup> Comparetti (Virgilio nel medio evo, 2º éd., t. II, ch. VIII) n'a pas connu ce passage. Machaut a donné à son récit une forme bien plus décente que celle qui se trouve dans l'Image du monde ou dans Renart le Contrefait.

<sup>2.</sup> D'après un autre passage de l'Ovide moralisé.

<sup>3.</sup> Machaut s'en rapporte ici expressément à une source écrite Si com veü l'ay en escript, 1724). Ces escript pourrait de nouveau être l'Ovide moralisé qui parle au livre XIII de ces dix Sibylles « propheciens de Jhesucrist » (voy. éd. de Boer, t. I, p. 38-39). Mais le passage de l'Ovide moralisé renvoie à son tour à une autre source écrite (Si com li livres le raconte En quoi je l'ai trouvé escript). Machaut a peut-être puisé directement à cette dernière (voy. en bas p. xxxviii, n. 2).

<sup>4.</sup> Voy. C. de Boer, op. cit. p. 37, n. 1 et p. 38, n. 1,

dans son modèle la conclusion Ou bien il rectifie sa source : pour Iui, c'est Pallas qui est la déesse des ouvriers et ouvrières, tandis que dans l'Ovide moralisé c'était Junon.

En composant les passages en question, Guillaume avait certainement un exemplaire de l'Ovide moralisé ouvert à côté de lui. Malgré toutes les libertés qu'il se permet, aucun doute ne saurait subsister à cet égard. Il s'était visiblement épris pour ce livre d'une véritable passion et d'une admiration sans bornes. Toutes les occasions lui sont bonnes pour en offrir à son public des extraits ou des résumés. A partir du Jugement dou Roy de Navarre, ses emprunts se succèdent sans interruption dans tous ses poèmes jusque dans le Voir Dit, où ils sont plus nombreux et plus étendus que jamais '. Mais Guillaume n'est jamais devenu l'esclave de son modèle. Il ne se fait aucun scrupule d'y introduire des changements profonds, quand il le juge nécessaire, et ses modifications l'améliorent presque toujours.

Le troisième récit emprunté à l'antiquité, le songe commun des cent sénateurs, remonte à une source différente. Machaut l'indique clairement:

> Quier en l'istoire des Rommains! La le verras, ne plus ne mains. (vv. 2695-96).

C'est là aussi qu'on en trouvera l'interprétation, dont Machaut nous fait grâce. Ce conte, suivi d'un long commentaire explicatif, nous l'avons trouvé dans un traité attribué à Bède le Vénérable <sup>2</sup>. Dans certains passages, le texte de Machaut correspond presque mot pour mot au texte latin <sup>4</sup>. Il y a cependant aussi des

Li quins fu d'estrange maniere :

<sup>1.</sup> A côté du chapitre cité de C. de Boer, voy. là-dessus aussi A. Thomas, Romania, t. XLI, p. 382.

<sup>2.</sup> Migne, Patrologia Latina, t. 70, col. 1181.

<sup>3.</sup> Les vers 2667-70:

divergences assez importantes qui prouvent que notre auteur n'est pas remonté jusqu'au texte attribué à Bède. Il n'aurait d'ailleurs pas appelé ce traité « Histoire des Romains ». C'est donc évidemment à quelque compilation historique dans laquelle avait passé le texte latin que Guillaume a emprunté son récit, sans doute à un texte qui était déjà traduit en français '.

Un trait commun relie entre eux les trois exemples de notre poème: chacun d'eux illustre le pouvoir de Morphée, le dieu des rêves. C'est bien ce que le poète a voulu indiquer par le choix de son titre: « Le livre de Morpheüs ». Titre excellent: d'une part, il symbolise pour nous l'ascendant considérable qu'exerce de plus en plus vigoureusement la tradition littéraire de l'antiquité sur la production poétique de Machaut <sup>2</sup>: d'autre part, il indique bien l'importance que le poète lui-même attachait à ces récits dont il a émaillé son œuvre: nous aurions tort d'y voir des digressions inutiles. En effet, le poème, vu sous cet angle, est l'un des ouvrages les plus soigneusement composés de Machaut. Les digressions apparentes se subordonnent à l'intention générale de ce<sub>2</sub>poème, telle qu'elle est indiquée dans son titre, et ne

Or tenebreus et obscurs yere, Or regettoit une clarté Comme espars dessous obscurté.

correspondent par exemple d'une manière frappante au texte latin : Quintus sol erat lenebrosus, sanguineus et lampas sieut in tontruo tenebroso.

- 1. C'est peut-être dans le même ouvrage que Machaut a eu connaissance des dix Sibylles (voy. p. xxxvi, n. 2). S'agit-il de la compilation connue sous le titre de « Faits des Romains »? L'analyse de P. Meyer. Romania, t. XIV. p. 1 ss., ne nous permet malheureusement pas de nous prononcer là-dessus.
- 2. Nous voyons la le début de ce mouvement des idées qui atteindra son plein développement dans la deuxième moitié du xive siècle.

la font que mieux ressortir '. Le récit va droit au but, sans presque dévier, sans s'attarder ou s'égarer en route.

On y retrouve aussi ce mélange curieux de fantaisie et de réalisme qui caractérise la plupart des œuvres de notre poète. Aux récits les plus irréels et les plus fantaisistes. Machaut cherche à donner l'apparence de faits réels et vrais. Cette impression de realisme, il l'obtient ici en s'ingéniant à motiver les événements et à les expliquer de la manière la plus naturelle et la plus vraisemblable. Ainsi l'étrange sommeil qui s'empare des deux amis auprès de la fontaine est expliqué comme un effet naturel de l'insomnie de la nuit précédente; l'apparition de Vénus est habilement motivee par l'impression que viennent d'exercer sur les deux amis les sculptures de la fontaine; et pour rendre plausible le fait qu'ils aient pu avoir tous deux le même rêve. Guillaume s'appuie gravement sur un événement soi disant historique. Habilement, il fait passer ses lecteurs du domaine de la fiction en pleine réalité, pour les ramener ensuite dans un monde purement fantaisiste. Il réussit ainsi à donner à ce roman, comme à d'autres, une apparence de vie et de vérité telle qu'aujourd'hui il ne nous est plus toujours possible de distinguer nettement les éléments réels des éléments fictifs 2.

Dans la Fontaine amoureuse. la forme, et particuliè-

<sup>1.</sup> Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas aussi quelques parties qui soient vraiment superflues et sans le moindre rapport avec l'idée fondamentale du roman, comme les réflexions sur la peur ou les souvenirs du roi de Bohème, Mais ces digressions inutiles sont rares et peu étendues, si on les compare à celles du Confort d'ami ou du Voir dit.

<sup>2.</sup> La difficulté se présente sous sa forme la plus aiguë a propos du Voir Dit. Jusqu'ici on n'a pas encore pu nettement trancher la question de savoir si ce roman est inventé de tous points, comme le voulait H. Suchier (voy. t. l, p. xl. s.), ou s'il a à sa base quelque événement réel, comme le pensait l'éditeur du poème, et comme nous le pensons aussi.

rement la versification ont coûté à notre poète des soins non moins attentifs que l'invention et la disposition des idées. Les rimes inexactes de ses œuvres antérieures ont complètement disparu. Les rimes suffisantes sont réduites au nombre insignifiant de sept. Même les rimes riches masculines ne se rencontrent plus que dans la proportion de 16 o/o. Tout le reste de l'ouvrage est écrit en rimes léonines (rimes féminines: 45 o/o: rimes léonines masculines: 38 o/o). Le même souci artistique se révèle dans l'accumulation de rimes formées sur la même racine, notamment dans l'introduction du poème: rimes sur las- vv. 1-6; sur li- vv. 7-20 (22); sur lai- vv. 23-30°. Un soin tout particulier a été apporté à la versification de la grande complainte du début. L'auteur luimême en avertit le lecteur à deux reprises:

Cent rimes ay mis dedens ceste rime, Qui bien les conte (vv. 1021-1022),

dit-il d'abord, puis il complète cette remarque en insistant, avec une fierté légitime, sur le fait que le morceau se compose de « cent rimes toutes despareilles » et sans aucune « redite » (vv. 1049-1052)<sup>2</sup>.

Machaut s'est visiblement efforcé d'offrir à ses lecteurs, et en particulier à son protecteur, le duc de Berry, une œuvre d'art qui répondit pour le mieux aux exigences et au goût de l'époque.

Le succès en fut considérable. Il n'est pas attesté cette fois par l'existence de copies particulières, mais par les nombreuses imitations qui en furent faites au cours du xive siècle en France et à l'étranger. Froissart s'en est

<sup>1.</sup> Ce ne sont qu'en partie des « rimes grammaticales ».

<sup>2.</sup> La forme strophique n'osfre rien de particulier; elle présente la forme ordinaire des complaintes de Machaut :  $a_{10}$   $a_{10$ 

inspiré par deux fois : dans le Dit dou bleu Chevalier il en reproduit le cadre; dans un épisode de l'Espinette amoureuse, il lui a emprunté le thème de la dame qui apparaît en rêve à son amant pour calmer son chagrin '. Le poète qui écoute en cachette la complainte d'un amant desolé se retrouve chez Oton de Granson 2, soit que le poète savoisien ait fait un emprunt direct à Machaut, soit qu'il l'ait imité indirectement par l'entremise de Froissart ou de Chaucer. Car Chaucer, à son tour, a pris chez Machaut les éléments principaux de son Book of the Duchesse, jusqu'à la fable de « Ceyx et Alcyone » dont il fait le même usage que son modèle français 3. Enfin, M. de Boer a fait remarquer que Christine de Pisan a suivi l'exemple de Machaut en combinant dans son Chemin de longue estude les Noces de Pélée avec le Jugement de Paris 4. Des ressemblances frappantes entre les récits de Guillaume et de Christine prouvent en effet que celle-ci n'a donné qu'un extrait du poème de Machaut.

Aucun de ces imitateurs n'a daigné nommer son modèle. C'était l'habitude du moyen âge. Mais l'empressement que les plus fameux poètes de l'époque mirent à imiter ce dit témoigne de la haute estime dont jouis-

<sup>1.</sup> J. Geiselhardt, l. l., pp. 47 ss., 50 ss.

<sup>2.</sup> La Complainte de l'an nouvel que Granson fist pour un chevalier qu'il escoutoit complaindre, éd. Schirer, Oton de Granson und seine Dichtungen, Strasbourg, 1905, p. 36-38.

<sup>3.</sup> Voyez les études de Sandras et ten Brink citées dans notre t. I, p. vii, n. 4, et les notes dont Skeat accompagne son édition des Oeuvres de Chaucer; voy. aussi Viktor Langhans, Untersuchungen zu Chaucer, Vienne, 1918, p. 271 ss. (Certaines erreurs font voir que l'auteur de ce livre n'avait qu'une connaissance imparfaite du poème de Machaut). — Chaucer, dans le même poème, a aussi utilisé de très près le Jugement dou Roy de Behaingne, ce qui n'a pas encore été suffisamment reconnu jusqu'ici.

<sup>4.</sup> Chemin de longue estude, éd. Püschel, vv. 6149-92.

sait alors le maître dans les milieux courtois en France et en Angleterre.

Qu'il nous soit permis, en terminant cette introduction, d'exprimer à notre commissaire responsable, M. Joseph Bédier, toute notre reconnaissance pour ses précieux conseils.







## LE CONFORT D'AMI

Amis, a toy donner confort Ay meintes fois pensé moult fort, Et Dieus scet que je le feroie,

4 Plus que ne di, se je pouoie,
De tres bon cuer et volentiers;
Mais il n'est voie ne sentiers
Qui mon oueil peüst avoier

8 Que vers toy peüsse envoier. Nompourquant je commenceray Et, se Dieu plaist, je fineray, Comment que soies assez sages

Pour toy garder, sans mes messages
Et sans mes confors recevoir.

Mais je le fais sans decevoir
Pour t'amour et la ramembrance

16 Que j'ay toudis de ta grevence.

 $Titre: Les\ mss.\ principaux\ (ABFM)\ donnent:$  Ci après (A Ci) commence confort d'amy; E Cy c. le confort d'amy; J Ci commence le livre de confort d'ami ( $Le\ début\ jusqu'au\ v.\ 155$  manque dans K) — 2 E mainte — 4 L que je ne dy — 7 ELM Que — 10 A diex, L dieux — 12 E De

Et par ma foy, quant a ton fait, Je crov que tu n'as riens meffait, Si t'en dois a Dieu conforter Et tes meschiés plus biau porter. 20 Sire, et se je t'apelle amy, N'en aies pieur cuer a my; Car bien sçay que tu esmes sires, Et je des mieudres ne des pires 24 Ne suis, mais sans riens retenir Sui tiens, quoy qu'il doie avenir. N'encor pas nommer ne te vueil Ne moy aussi, jusqu'a mon vueil, 28 Car je vueil mettre nos deus nons Si proprement que feme n'homs N'i porra riens oster ne mettre Ou'une sillabe et une lettre; 32 Mais on n'i puet riens adjouster, Et pour ce les couvient oster. Si osteras premierement Une sillabe entierement 36 Au commencier dou ver onsieme Et une lettre dou disieme Pres de la fin; la les saras, Quant un petit y museras. 40 Einsi les met, se Dieus m'aïe, Seulement pour la muserie. Et sces tu, quant on les sara? Quant ma dame chevauchera. 44 Si qu'amis, sans riens controuver, Par exemples te vueil prouver,

17 E a mon fait — 19 F Se — 20 EJL bel — 21 et manque dans E — 22 J vers my — 23 sces FJL, scez M — 24 mendres EJL — 26 que doie  $B \cdot E$ ; qui FMJ — 31 L Nen; E saura — 34 E le counient — 37 JL Au commencement — 39 L le saras; E la lesseras — 41 BE Eins (E Ains) les y met — 42 M museroie — 43 on manque dans L — 46 J exemple

Oui sont contenu en la Bible 48 Et qui sont a nous impossible, Ou'adés cils qui en Dieu se fie, S'il a raison de sa partie Et s'il l'aimme, sert et honneure, Adés son fait vient au desseure. 52 Or commencerai ma matere En suppliant Dieu nostre pere Qu'il soit a mon commancement, 56 Au moien et au finement. Cils qui tout scet et qui tout voit, Qui tout gouverne et tout pourvoit, Qui ciel et air et terre et mer Et quanqu'on scet dedens nommer, 60 Tout ce qui est, fu et sera, Fist tout, et tout ce deffera A un terme qu'il y a mis, N'oublie onques ses bons amis, 64 Eins les conseille et les conforte Et joie en misere leur porte Par mainte diverse maniere, Et s'aimme d'amour si entiere 68 Qu'onques a confort ne failli Qui donna tout son cuer a li. Prouver le vueil par l'Escripture

> Jadis en Babiloinne avoit Un homme qui maint bien savoit.

Oui en pluseurs lieus le figure.

72

<sup>47</sup> L contenues — 50 BL Cil; E Cilz; L en sa p. — 51 l'manque dans MBEJL — 53 L matiere — 57 L tout voit et t. congnoit — 57-58 manquent dans J — 60 F quanques — 61 L qui fut est et s. — 62 L ci — 64 L N. point ses — 65 B le conseille — 67 E En — 69 L Oncquez — 71 l'manque dans BE — 72 L Que

100

De grans richesses renommés Estoit: Joachin fu nommez. 76 Une femme ot en mariage Qui fu tres bele, bonne et sage, Douce, courtoise et bien aprise 80 Et duite en la loy de Moÿse. Susenne avoit a non la dame, Oui Dieu doubta de cuer et d'ame. Joachim avoit un vergier Les sa maison, qu'onques bergier 84 Ne fist, car trop fu delitables Et a tous fruis de delit ables. Pour ç'a grans tourbes y aloient 88 Li Juïf et s'i esbatoient. En celle annee establi furent Doi juge ancien qui se deçurent Par luxure et par couvoitise Qui maint mal engendre et atise, 92

Et dit einsi en sa parole :

« Des juges babyloniens

96 Qui furent vieus et anciens
Et gouvernoient la cité

Issue est grant iniquité. »
Cils doi la maison frequentoient
De Joachim et la faisoient

Desquels Nostres Sires parole

76 L Qui Joachin estoit nommes — 78 fu manque dans L; E fu et bonne et belle et s. — 81 L auoit nom — 85 BE agreables (dans B correction pour delitables) — 86 BE Et a trestous fruis delitables; J touz bons fruis delitables; L fr. prouffitables — 87 FME grant; E tourbe — 88 B corrige si esb. en si si esb. — 90 B juges vielz — 91 L et couvoitise — 92 E mal embrase et — Après 92 L ajoute: Et li pluseurs gaste et afole — 93 E n. seigneur — 94 manque dans L — 96 F vies; J viez; M viel — 98 J Dont issi gr. — 90 FMJ Si; J frequenterent — 100 J festerent

Leur edis, leur commandemens, Leurs consauz et leurs jugemens. Pour ce a eaus laiens venoient

- Tuit cil qui jugement queroient.

  Quant li pueples partis s'estoit,

  Lors en son vergier s'esbatoit

  Susannë avec ces pucelles
- Oui estoient gentes et belles;
  Si la veoient ombroier
  Tous les jours et esbanoier
  Li vieillart plein d'iniquité,
- Si qu'en ordure et en vilté, En ardeur, en concupiscence, Par desir, par fole plaisence Furent puis pour l'amour de li,
- Tant lor pleü et abelly.

  Lors scens et raison oublierent

  Et leurs yeus en terre clinerent,

  Afin que veoir ne peüssent
- Le ciel et qu'en leur cuer n'eüssent Memoire dou souverain juge Qui fait tout par raison et juge, Si qu'il visoient sans sejour
- Que par un couvenable jour
  La peüssent seule trouver,
  Si qu'on ne peüst riens prouver
  De leur fait ne de leur pensee.

tot A edit.. commandement — 102 EJ conseulz — 103 EM leans (M laiens) a eulz — 104 E iugemens — 105 s' manque dans L; E sestoient — 106 E Lors en se vergier sesbatoient — 107 B' corrige avec en aueucque — 109 E Et la venoient 0. — 113 L et en c. — 115 M F. pris; BEJL F. mis — 116 BJL plut; E plot; JL et leur abeli; E ajoute leur entre et et abelli; E tant leur abely — 117 EL Leurs; E Lour — 118 E enclinement — 120 E corrige cuer en cuers — 122 E f. tout et par rayson juge — 126 E Si que ne p. — 127 E corrige le p. en leur p.

- Un jour 'estoit Susenne alee
  En vergier en tele maniere
  Comme elle en estoit coustumiere,
  O deus pucelles seulement,
- 132 Car en vergier secretement
  Pour la chaleur qui grande estoit
  Baingnier et laver se voloit.
  Si leur dist: « Alez sans targier
- Et cloez l'uis de ce vergier
  Et m'aportez oile a mon vueil,
  Car laver et baingnier me vueil. »
  Li vieillart reponnu s'estoient
- Ou vergier, et la la gaitoient
  Que seule la peüssent prendre.
  Quant seule fu, sans plus attendre,
  Ynellement, les saus menus,
- En sont a Susanne venus
  Et dirent: « Li vergiers est clos,
  N'il n'a creature en cest clos
  Qui nous puist veoir n'encuser,
- 148 Si ne dois mie refuser
  A faire tout nostre plaisir,
  Car lieu, temps en as et loisir.
  Car par ta biauté sommes pris
- Fay dont ce que nous requerons.
  Se ne le fais, nous te jurons
  Que de toy dirons tesmongnage
- 156 Au pueple et a tout ton linage

128 M entree — 129 E celle — 133 J grant — 134 L Saigner et baigner se vouloit — 135 L s. atargier — 136 FB clauez — 139 EL responnu; B responni; s' manque dans JL — 141 A corrige sousprendre en prendre — 145 EJ En disant; J cloux — 146 L II; J cloux — 147 E puisse — 149 E De — 151 EL de ta b.; M pour ta b. — 154 L Se ne fais ce nous te jouerons; E te disons — 156 M tous

Qu'a toy gisant avons trouvé Un jouvencel ci tout prouvé Et pour l'amour dou bacheler En feïs tes femmes aler. »

160 En feïs tes femmes aler. »

164

Quant Susanne les entendi, S'ame et son corps a Dieu rendi; Fort pleure, gemist, fort se plaint Et dist, en gettant un grant plaint : « De toutes pars me tient engoisse Qui mon cuer destreint et engoisse. Se ce fais, je sui a Dieu morte,

De vos mains ne puis eschaper,
Car ce n'est mie per a per.
Mais mieus me vaut en aventure

172 Estre en vos mains de pechié pure Que par pechié mon Dieu offendre, S'aim mieus ceste aventure atendre. » Adont a haute vois s'escrie

Susanne: « Aïe! aïe! aïe! »

Et li faus vieillart deputaire

Contre elle prirent a braire.

Mais pour ceste oueuvre descouvrir

180 Li uns d'eaus couri l'uis ouvrir.

Quant les gens de l'ostel oïrent Ceste clamour, tuit y courirent Pour savoir que ce pooit estre.

157 L Quo toy; E gisans — 158 L damoisel; E priue — 160 L En as fait — 162 L tendi — 164 BKL dit — 165 E toute — 166 L A pou que le cuer ne me froisse — 174 E Sains — 175 L Sanz acomplir tel villenie — 176 L S. crie aye aye — 177 L li fel v. — 178 AE Encontre elle; E pristrent — 181 E la gent; MBE loirent (dans A, 1 derant oirent a été effacéc) — 182 K t. il c. — 183 K ce que; M poist

- 184 Et quant li juge et li faus prestre
  Parlerent, chascuns s'esmerveille
  Et pleure de ceste merveille,
  Car onques mais esté parole
- N'avoit d'elle laide ne fole.

  L'andemain, devant son mari
  Vint li pueples a cuer mari
  Et li doi prestre plein d'outrage,
- 192 D'inique pensee et de rage, Pour mettre Susanne et la mort Sans conscience et sans remort. Au pueple dirent li faus prestre
- A droit faire esclanche et senestre :

  « Envoyez nous Susanne querre,

  « La femme Joachin! » Grant erre
  Fu Susanne la amenee,
- De tous costez avironnee

  De ses parens, de ses amis,

  A ses deus mortels annemis,

  Et aussi devant tout le pueple.
- Mais chascuns et chascune pueple
  Sa face de larmes piteuses
  Pour les nouveles dolereuses,
  Car on ne tenoit milleur dame
- 208 Ou païs, ne plus preude fame.
  Lors li doi prestre se leverent
  Enmi le pueple et s'aünerent,
  Quant Susanne fu la venue.
- 212 Chascun d'eaus sa main toute nue

184 K le j. et le f. p. — 185 BEL se merueille — 187 L m. laide p. — 188 L Nauoit este delle ne f.; K Auoit — 191 K preste; L plains de rage — 195 K deuent (J doiuent); K preste — 196 K Droit; FM esclainche; E esolanche (sic!); A ou sen.; et manque dans E = 199 F Adonc fu Susanne a.; KL Susanne fu la a. — 200 K enuironnee — 201 L et ses a. — 202 A ces — 204 L Susanne de ses yex si pueuple; E meulle — 209 K preste

Mist sus la teste de Susanne, Qui de son cuer efface et planne Tout pechié, toute villonnie,

216 Et en Dieu seulement se fie.
Adonc deïrent li faus juge
Au pueple : « Ses meffais la juge;
Et nous aussi la jugerons

Selonc ce que nous vous dirons.

En vergier, en la pommeroie Qui a l'ostel Joachin roie, Nous aliens l'autre jour esbatre,

L'air querir, la rousee abatre.
Susanne en vergier fu venue,
Qui riens ne sot de no venue;
Avecques li ot deus pucelles

Qu'elle en envoia, pour ce qu'elles Ne veïssent sa lecherie. Adont issi de la fueillie Uns jouvenciaus, qu'avons trouvé

232 Avec ti gisant tout prouvé.

Quant nous veïsmes l'avoutyre,
Esmeü fumes et plein d'ire,
Si courismes la pour lui prendre.

236 Mais bien se sot de nous deffendre, Car plus fors fu, si s'en fuï, Quant il nous perçut et oÿ,

213 A Mis — 214 E plaine; L plenne — 217 K Adonque deuent; E Adonques distrent; L dirent — 220 L nous vouldrions — 221 L a la p. — 222 L en lostel; Joachin manque dans L; L voye — 223 EKL alions; L lautrier — 224 E querre — 225 L fust — 226 ne est omis dans L — 227 L Auec — 228 en manque dans MK — 229 E licherie; FM lescherie — 232 E priue — 233 F veisme — 235 MB courumes; EK courusmes; la est omis dans L — 236 L Maiz ci se sceut; K de nous ce sot — 237 FMEK fort; fors manque dans L; F foui; BEL fouy

Par le postis. Pour ce preïsmes
Susenne et moult li enqueïsmes
Qui estoit le juene vallet.
Mais ce moult petit nous valet,
Car onques ne le nous volt dire.

Ce meffait et cest avoutire,
Si com nous l'avons recité,
Vous tesmongnons en verité. »
Li pueples qui la venus yere

A eaus ajousta foy planiere,
Car li jugë encien furent,
Pour ce li pueples les creürent,
Et Susanne a mort condampnerent,

Qu'autrement dou fait n'enquesterent.

Quant Susanne son jugement Vit et sa mort apertement, A haute vois, sans detrier,

Les mains jointes, prist a crier :
« Sire Dieus, qui es pardurables,
Justes juges et raisonnables,
Tu scez les choses reponnues,

Les alees et les venues;
Tu congnois des cuers les pensees,
Einsois qu'elles soient pensees;
Tu scez tout, einsois qu'il soit fait;

Tu scez que je n'ay riens meffait Et que malicieusement Ont tesmongnié et faussement

239 L postil; K pourpris — 240 A enquerismes; M enquismes — 241 FM ione; L ionne; MEL varlet — 242 ce manque dans EK; moult manque dans M; K a nous — 243 F vot; BK vost — 244 E ne cest; K ceste — 248 E A ceulz — 249 FMB iuges; F anciens; li manque dans E — 250 EL crurent — 255 E decrier; K destrier — 256 E print — 261 E es cuers; E les cuers des p. — 262 E quelle

| 268 | Li faus juge qui m'ont jugie, Par qui le corps pers et la vie. Dous sires, qui tout scez et vois, Oy ma priere, enten ma vois, |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Qu'en toy est toute m'esperence,                                                                                               |
| 272 | Mon cuer, m'amour et ma fience.                                                                                                |
| 2/2 | Mon edot, in amour or the reserve                                                                                              |
|     | Dieus li peres ne voloit mie                                                                                                   |
|     | Oublier sa serve et s'amie                                                                                                     |
|     | Endurer, voloir, ne souffrir                                                                                                   |
| 276 | Son corps a tel martyre offrir                                                                                                 |
| ·   | Sans raison nulle et sans desserte                                                                                             |
|     | Eins fist pour li miracle aperte,                                                                                              |
|     | Et de fait oÿ sa priere,                                                                                                       |
| 280 | De cuer faite et d'amour entiere.                                                                                              |
|     | Car einsi comme on la menoit                                                                                                   |
|     | A sa mort, li pueples venoit                                                                                                   |
|     | Veoir la dure destinee                                                                                                         |
| 284 | De la lasse desconfortee.                                                                                                      |
|     | En la tourbe avoit une fame                                                                                                    |
|     | Dont le nom ne say ne la fame,                                                                                                 |
|     | Qui un juene enfançon portoit,                                                                                                 |
| 288 | Et au porter se deportoit,                                                                                                     |
|     | Qu'aler ne parler ne savoit                                                                                                    |
|     | Pour la juenesse qu'il avoit.                                                                                                  |
|     | Daniel ot nom l'enfançon,                                                                                                      |
| 292 | Si com tesmongne la leçon.                                                                                                     |
|     | Mais Dieus li donna la puissance                                                                                               |

267 F qui moult iugie — 268 E pars — 270 L Toutez les choses et congnoys ; E entens — 271 L t. ma fiance — 272 L et mesperance — 273 L voult — 274 E Oublies ; M seruer — 277 L Sanz nulle cause et ; M raisons — 278 B lui — 279 L de cuer oy — 280 E fait — 281 K c. en la; A on lamenoit — 283 E sa — 287 F ione — 288 K departoit — 290 F ionesse — 291 M ost — 294 E paler ; F paller

D'aler et de parler, science,

Congnoissance et entendement De prophetisier tellement 296 Que la verité fu sceüe Des faus prestres et congneüe. Lors cria haut a sa vois clere 300 L'enfant entre les bras sa mere, Si que li pueples et li mundes L'entendi : « Je suis purs et mundes Dou sanc de ceste creature. » A dire est, selonc l'Escripture : 304

- « Je n'ay en sa mort nulle courpe, Pour ce devant tous m'en descourpe. »
- Li pueples adont a li vint, Ci uns, ci doi, ci dis, ci vint, 308 Et li dist : « Qu'est ce que tu dis? » Il respont : « Fols et arrudis Estes, li enfant d'Israhel,
- 312 Qui la fille de Helchiel, Sans congnoistre la verité, Raison, justice n'equité, Avez a la mort condampné.
- 316 Retournez, car li faus dampné Sont et ont porté faus tesmong. Dieus le scet, et je le tesmong. » Adont li pueples retourna
- Tantost et petit sojourna. 320 Pour mieus savoir la verité, Li preudome de la cité, Quant au lieu de conseil venirent,

296 A prophetiser - 297 L fust - 298 K prestes - 299 L hault et a vois clere - 301 L Si dist haut tant que li mondez -302 K peurs — 303 K Du fait de — 305 M coulpe — 306 K me d.; L descoupe; M descoulpe - 310 E r. felon arudis; L et a rudis - 312 BE belchiel; K balael - 316 L que li - 320 Les mss. sauf A seiourna - 323 E du conseil; L vinrent

- 324 A l'enfant doucement deïrent :
  « Vien sa aveques nous seoir,
  Car Dieus donner et pourveoir
  T'a volu l'onneur de vieillesse. »
- Daniel en mi eaus se dresse
  Et dit : « La verité sarez!
  L'un long de l'autre separez. »
  Et tantost on les separa.
- 332 Grant honneur a ce cop ara, S'il fait que la verité pere Par la vertu de Dieu le pere.
- Daniel hucha l'un des juges

  Et dist : « Tu qui faussement juges,
  Envieillis yès et entichiés
  De mauvais jours pleins de pechiés
  Qui devant le pueple apparront.
- 340 T'ame et tes corps le comparront, Pour ce qu'as jugié faussement Maint preudomme et maint jugement; Car les innocens opprimoies
- Et les courpables delivroies,
  Et Dieus dit qu'on n'ocie mie
  L'innocent et juste de vie.
  Mais di moy, quant tu la preïs,
- 348 Sous quel arbre tu les veis Parler ensamble et consillier. »

 $324\ L$  lenfancon; EL dirent  $-325\ K$  corrige Bien en Vien; FMBL auec (B' auecque)  $-326\ K$  pouruer  $-328\ K$  sadresse  $-329\ AK$  dist  $-330\ M$  Loing lun de lautre  $-332\ L$  cest; EK a ce compara  $-333\ FMEK$  Si  $-335\ F$  h. a lun; L h. un -336 Ce vers manque dans K; FB dit  $-337\ MBEKL$  entechies  $-338\ E$  plain  $-339\ L$  Que  $-343\ E$  emprimoies  $-344\ ME$  coulpables; K coupables  $-345\ E$  dist; ME que on noci (E nocci)  $-346\ K$  dedie  $-347\ E$  di moy comment la pr.; L tu lez pr.  $-348\ M$  aubre; E tu la veis

Cils respont: « Dessous un yllier. »
— « Certes, tu mens parmi ta teste!

De l'angle de Dieu, qui par mi
Copera ton corps tout par mi. »
Oster le fist; l'autre appella

356 Et par tel guise l'aparla:

« Tu qui donnes fausse sentence, Tu es issus de la semence De Chanaam, qui fu maudite

Pour ce qu'en li tous maus habite.
Tu n'iès pas de la bonne ligne
De Juda qui droit regle et ligne
Et qui fu de Dieu beneoite,

Pour ce qu'elle estoit juste et droite.
Biauté t'a pris et deceü
Et concupiscence esmeü
Et ton cuer ont si retourné

Qu'a tous maus faire t'ont tourné, Quant a tort Susanne jugas. Mais saches que plus droit juge as. Einsi avez vous fait des filles

D'Israhel, par voies soutilles,
Que par cremeur et par manasses
Les honnissiés. Helas! les lasses
Se metoient a vos cordelles

376 Par cremeur, non par l'acort d'elles.

350 EKL respondi soubz (K soulz) — 353 EK langre; L lange; B' langel — 355 K sist — 356 BEK lappella; L ly parla — 357 EK sans alinéa; M donne; E faulses — 358 FMBKL yes — 360 L quen eulz — 362 K rigle; L riegle; K signe — 363 E qui de dieu fu; L fust; EKL benoite (B corrige benoite en beneoite) — 368 EK Quen; F tot; K tout mal — 369 L jugee as — 371 FMB Eins(s)is; E de f. — 373 E Qui — 374 E hee las — 375 L Senclinoyent

Mais Susanne, de Juda fille, Vostre iniquité orde et ville Ne volt soustenir ne veoir, Car mieus ama estre et cheoir 380 En vos mains et la mort attendre Oue Dieu son createur offendre. Mais di sous quel arbre il estoient, Quant veïs qu'ensamble parloient. » 384 Cils respont : « Sous un lentillier. » - « Tu mens, voir! Pour ç'apparillier Voy l'angle de Dieu sans doubtance Oui tient l'espee de vengence 388 Dont en deus pars te partira, Ne jamais ne se partira, Se soiez vous mors et peris En biens, en corps, en esperis. » 392 Adont toute la compaignie Qui estoit la acompaignie A moult haute vois s'escria: « He Dieus! quel miracle ci a! » 396 Se prirent Dieu a mercier, A loer, a glorefier, Qui biens et corps et ames garde A tous ceuls qui sont en sa garde 400 Et qui en li ont leur fiance Vraie, ferme, et bonne esperence. Adont li pueples se dressa

 $379\ F$  vot; K vost  $-383\ E$  di moy soubz q. a. estoient; M aubre  $-384\ L$  Quant ensemble veis qui p.  $-387\ L$  Vois; E langre; L lange; B' langel  $-389\ E$  pars de partira  $-390\ L$  Ne iamaiz nulle part nyra; BEK sen  $-391\ L$  Si seres; K s. mis mors  $-392\ F$  bien  $-393\ Dans\ F$  alinéa  $-394\ L$  De bon cuer et chiere liie  $-396\ E$  Hee; FL que  $-397\ K$  Sen pr. tuit a m.  $-398\ E$  et a gl.; L l. et gl.  $-399\ FMEKL$  ame  $-401\ E$  en dieu  $-404\ K$  prestes

Et aus deus prestres s'adressa

404

408

Qui atains dou faus tesmognage Furent par Daniel le sage, Car de leur bouche le congnurent Et pour ç'a mort condampné furent Et jugié selonc le meffait Ou'il avoient des dames fait.

Einsi fu Susenne sauvee

Et sans courpe a ce jour trouvee,
Et tout par la vertu divine
Qui tout malice veint et mine.
Dou latin ou je l'ay veü

L'ay mis si pres com j'ay peu.
Si qu'amis, tu te dois mirer
En cest exemple et remirer
Com Susanne fu accusee

Et comme elle fu delivree,
N'autre renede n'i savoit
Fors qu'en Dieu s'esperence avoit.
Et vraiement, se t'esperence

Est ferme en li, n'aies doubtance, Qu'en tous cas te confortera Et que toudis te gardera.

Et s'on me voloit demander,
Ou supplier, ou commander,
Qui fu cest enfant Daniel,
Je n'en say plus ne n'en di el
Fors tant que pluseur docteur dient,

Qui en l'Escripture estudient Diligemment, que ce est cil

406 L F, et par - 408 E Pour ce a - 411 F Einsis (de même dans la suite) - 412 L c. se jour - 417 M quainssis - 418 E ceste - 423 L v. ceste esp. - 424 FM naie - 426 L Et en tous lieux (L passe ensuite immédialement aux vers 1625 ss.) - 430 BEK plus ie nen - 433 E ce fu cil

Qui, pour son corps mettre a essil, Fu mis aveques les lions,

- 436 Et aussi que ce est li hons
  Qui maintes fois prophetisa
  Et qui le songe devisa
  Dou roy Nabugodonosor,
- 440 Qui pour avoir ne pour tresor Ne pour riens que faire peüst N'ot qui deviser li sceüst Fors Daniel, mais son propos
- Li dist. Pour ç'a parler propos
  De sa vie et de sa maniere
  Pour continuer ma matiere.
  Mais ne vueil pas dire le songe
- Qui fu exposez sans mensonge, Car trop longue chose seroit Qui en rime le metteroit.
- Quant Nabugodonosor sot

  Tout son songe, pour un ort sot
  Tint le plus sage et le plus mestre
  Qui en son païs peüst estre
  Contre Daniel le prophete,
- 456 Et long de li tous autres gette Pour Daniel qu'il aimme et prise Et fait faire honneur et servise. Adont li rois moult honnoura
- Daniel et si l'aoura

  Et li fist faire pour son scens
  Sacrefice d'oiste et d'encens.

<sup>434</sup> E en essil — 435 A lion — 437 E mainte foiz — 439 E Au — 442 FB Nost; E Nest — 444 B dit — 448 FMBEK expose — 452 manque dans K; B par un ort sot — 453 Les mss. donnent tous Tuit (Tout K) li pl. s. et li pl. m. — 454 K peuent — 455 K Toute — 456 M de soy — 458 K Et li fait h. — 461 E par

480

|     | Puis dist li rois a Daniel:         |
|-----|-------------------------------------|
| 464 | « Vostre Dieus, li Dieus d'Israël,  |
|     | Est dieus des dieus, sires et peres |
|     | Des rois, revelans les misteres     |
|     | Et les choses que nuls savoir       |
| 468 | Ne puet pour scens ne pour avoir.   |
|     | Li rois riches dons li donna        |
|     | Et maistre et signeur l'ordonna     |
|     | Et fist de toutes les provinces     |
| 472 | Sus les sages et sus les princes    |
|     | De son païs de Babiloine.           |
|     | Adont Daniel sans essoine,          |
|     | Pour bien et par le gré dou roy,    |
| 476 | Pour gouverner de bon arroy         |
| 17  | Les provinces, y mist Sydrac        |
|     | Et Abdenago et Misac;               |
|     | Et Daniel faisoit demeure           |

Le roy Nabugodonosor
Fist faire une estature d'or
Qui ot sis queudes de largesse
Et quarante en ot de hautesse.
L'estature que ci devis
Fu grande de corps, et de vis
Bien fu faite et bien composee.

Avecques le roy a toute heure.

En champ de Durain fu posee
Par grant mistere et grant estude.

465 E Et — 471 E Pardessus toutes 1. p. — 472 FMBE Sur... sur — 475 E et pour le g.; K le roy — 476 E g. le b. a. — 477 E Des; FBK sydrach — 478 FBK misach; E missach; M misaach — 480 A Aueuques; E Auec — 481 M Li roys — 482 M estatúe (sic); EK estatue — 483 M couttes; E quoudes — 486 FB Fut; M Fust; le vers manque dans K — 487 A corrige compassee en composee — 488 E dirain — 489 K et par estude

Li rois manda grant multitude Des princes et des gouverneurs De son païs, grans et meneurs. Princes, juges, dus et tirans Furent tuit celle part tirans.

La vint toute la region Pour vir la dedication

492

496 Pour vir la dedication
De l'estature et aourer,
Car nuls n'en ose demourer.
Après fist li rois un edit

Oui pronunça au pueple et dit :
« Si tost que vous orrez sonner
Nos instrumens et resonner
La trompe, le fretel, la harpe

Qui doucement fretele et harpe, La douceur de la symphonie Et la tres douce melodie De tous les genres de musique,

508 N'i ait celui qui ne s'aplique
Pour aourer l'idole d'or.
Et se vous commandons encor
Que chascuns a terre s'estende

512 Et honneur et gloire li rende.

S'il y a si fol ne si fole Qui einsi n'aoure l'idole, Nous commandons que sans atendre

516 Il soit bruïs et ars en cendre Et gettez en l'ardant fournoise. » Quant li pueples entent et poise

490 E mande — 492 E p. et gouverneurs — 493 E P. contes dux — 496 E oir; K ouir.. dicacion — 499 K A. le roy fist un e. — 500 A Quil; B dist — 501 MK t. com — 502 BEK rais(s)onner — 503 K trompete — 505 K syphonie — 507 K gentes — 508 E saphique — 510 E demandons — 513 MB sans alinéa; F Cil — 516 E Quil s. brouis — 517 BE fournaise; K fornese

|     | Le commandement et l'edit,       |
|-----|----------------------------------|
| 520 | Chascuns le fist sans contredit, |
|     | Car chascuns l'ydole aoura       |
|     | A son pooir et honnoura.         |

Renommee qui partout court

Et qui s'espant en mainte court

Dist a Nabugodonosor:

« Rois, en ton païs a encor

Pluseurs qui d'aourer n'ont cure

Et qui font contre ton decré
Tout en appert, non en secré. »
Il demanda qui il estoient,

532 Et on li dist que « ce faisoient Sidrac qu'on dit Ananias, Abdenago Azarias Aveques Misac Mizael,

Sont sus les princes et les œuvres
De ton païs. Se ne descuevres
Et mes a clarté ceste injure,

540 Ton edit et ton estature Ne seront prisié une maille. » Li rois commanda qu'on les aille Tantost querre, et on li ameinne,

Si leur dist : « Quel rage vous meinne A faire contre m'ordenence, Qu'onneur faire ne reverence Ne daingniez a l'image d'or ?

520 E fet — 523 F sans alinéa — 524 E sestent — 525 FMBEK Dit — 526 E as — 528 E dor ne l. — 529 K degre — 532 FB dit — 533 K sidrach — 534 E assarias — 535 E Auec missac missael — 536 K bartharar — 539 K en clarte — 540 E ne ton — 541 FK prise — 542 K le — 544 FB dit; E quelle — 546 E Qui; B et reuerence — 547 K daigner

- 548 Briefment, se je veil ou je dor,
  Sarez, se vous ne l'aourez,
  Qu'ars, mors, bruïs et devourez
  Serez tantost en l'ardant flame
- De la fournaise qui fort flame, N'il n'est dieus qui ait tel poissance Qui de ceste mortel sentence Vous peüst garder ne deffendre. »
- Lors respondirent sans attendre:
  « Rois, nous volons bien que tu saches
  Que nous ne doubtons tes menaces,
  Toy ne tes dieus ne ta fournaise
- 560 Ardant une seule framboise,
  Et que tes dieus n'aourons mie,
  Car nous avons dieu qui la vie,
  L'ame et le corps nous gardera
- En ton feu, quant plus ardera. »

Li rois fu pleins de dueil et d'ire, Quant einsi s'oÿ contredire, Ses dicus blasmer et desprisier

- Et son pooir petit prisier.
   Lors commanda qu'on empreïst
   La fournaisc et qu'on y feïst
   Le feu plus grant qu'on ne soloit
- 572 Set fois, car einsi le voloit. La fournaise fu eschaufee Et si durement enflamee Que la hautesse de la flame

 $548\ F$  Briement; FMBEK veille  $-549\ K$  Seres  $-550\ E$  Quarm.; B Carm.; K Ars bruis mors; E brouis; F denoires  $-553\ K$  qui est t.; E telle; M te p.  $-559\ F$  fournoise  $-560\ K$  frambroise  $-560\ K$  norerons; B corrige naourons en naourrons  $-562\ ME$  dieus  $-564\ EK$  Et; E de ton feu qui seul ardera  $-566\ K$  escondire  $-567\ E$  Et ses  $-569\ M$  que on preist; E que on en preist; K emplist  $-574\ E$  enflambee  $-575\ B$  sa fl.

| 576   | Quarante nuef queudes haut flame   |
|-------|------------------------------------|
|       | Des plus tres fors hommes qu'il ot |
|       | Manda li rois et en mi l'ost       |
|       | Commanda les trois Juïs prendre    |
| 58o   | Pour ardoir et bruïr en cendre,    |
|       | Et si leur fist sans detrier       |
|       | Les piez et les jambes lier        |
|       | Et eaus geter dedens le fu         |
| 584   | Qui fu tels qu'onques tels ne fu,  |
| •     | Car pluseurs Caldez qui la furent  |
|       | De la flame dou feu moururent.     |
|       | Mais li feus qui tout art et robe  |
| 588   | N'empira le corps ne la robe       |
|       | Des Juïs qui furent emmi           |
|       | L'ardant feu et de Dieu ami,       |
|       | Nes un seul cheveu de leur teste,  |
| 592   | Eins demenoient joie et feste      |
|       | Sans sentir le chaut ni l'odour    |
|       | Dou feu ne de sa grant ardour.     |
|       | Dedens la flame benissoient        |
| 596   | A haute vois Dieu et looient,      |
| - 3 - | Chascuns par lui et tous ensamble  |
|       | Un angle y avoit, ce me samble,    |
|       | Qui pardessus le feu ambloit       |
| 600   | Et fil de Dieu estre sambloit.     |
|       | Pour conforter les jouvenciaus     |
|       | L'avoit Dieus envoié des ceaus,    |
|       | Si que si bien les conforta        |
| 604   | Et tel confort leur aporta         |
|       | Que la flame et le feu estaindre   |

 $576\ E$  De .x. liues tout de hault fl.: K .Lix. —  $577\ FB$  ost — 578 AM lot —  $580\ K$  bruis —  $583\ Dans\ FB$  alinéa: MBEK feu — 585 E caldex; K pl. de ceulz qc: —  $587\ K$  ars —  $591\ E$  Ne; K Neis —  $593\ EK$  ne lardour —  $594\ EK$  et de —  $598\ B'$  angel; EK angre (de même dans la suite) —  $600\ K$  Et sil de —  $601\ E$  iouuencieux —  $602\ MBK$  ciaus; F ceaulz; E cieulx —  $605\ E$  flambe

Fist tout, et la chaleur remaindre, Et d'un vent dous et couvenable A tout corps humain, delitable, 608 Plein de plaisence et de tout aise, Atempra l'angle la fournaise Par si noble condition Ou'onques n'i ot corruption. 612 La chanterent une loange De Dieu le pere avecque l'ange Ou'on claime « Benedicité ». 616 On l'a maintes fois recité Et encor recite on souvent A matines en maint couvent.

Quant la loange fu fenie, Li rois et moult grant compaingnie 620 A la fournaise s'en alerent. Si veïrent et resgarderent Quatre personnes qui estoient Sain et entier et se jouoient. 624 Li quars qui en milieu estoit Angles de Dieu le pere estoit, Ou'envoié avoit et tramis 628 Pour reconforter ses amis. N'il ne paroit coulour ne trace En la fournaise n'en la place Dou feu, car il estoit estains Qui si mervilleus estoit ains. 632

607 E delitable — 608 M tous c. humains; AE couvenable — 609 EK toute; A aaise — 610 E Atrempa — 614 Les mss. (sauf K) auec — 610 E mainte — 617 E encore; AFMB omettent on — 618 K De — 619 MEK sans alinéa; K finee — 622 E si y virent — 623 E qui y est — 626 B' Langel; E Lange; K Cestoit li anges qui estoit — 628 BK conforter; K ses vrais amis; B ajoute bons entre ses et amis — 631 E destains — 632 B Et

Quant le miracle et la merveille Vit li rois, forment s'esmerveille Si dist hautement en oÿe:

- 636 « Misaël, et vous, Azarie, Il n'est plus de dieus vraiement Que le vostre qui telement Vous a garenti et sauvé.
- Venez, car vous estes sauvé. »
  Lors les prist et les en mena
  Et milleur estat leur donna
  Qu'il n'avoient onques eü,
- 644 Einsi comme je l'ay leü Et que trouvé l'ay en escript En la Bible ou il est escript.
- Einsi cil qui furent livré 648 A la mort furent delivré

Par la wertu nostre signeur.
Pour ce li grant et li meneur
Doivent en lui prendre confort,

- 652 Car nuls n'a si grant desconfort, Se son cuer et s'amour li porte Et donne, qu'il ne le conforte, N'avoir ne puet hons confort tels
- 656 Com d'estre de li confortés.
  Si qu'amis, se ton cuer li portes
  Et en s'amour te reconfortes,
  Saches qu'envers tous t'aidera,
- 660 Confortera et portera.

## Encor vueil un exemple mettre

 $<sup>634\,</sup>E$  se merueille —  $635\,K$  Et; BK dit; A oy —  $637\,B'$  dieu (pour dieus) —  $638\,M$  li vostres —  $639\,M$  sauuez —  $640\,K$  V. ent vous —  $643\,FM$  Qui —  $644\,K$  De ce que leur dieu ont bien creu —  $650\,E$  Ainsi li gr. —  $654\,FMBEK$  qui —  $657\,E$  Si que amis ton —  $659\,E$  S. quamis t. t. —  $661\,F$  mestre

Qui est vrais, et selonc la lettre : Li rois Nabugodonosor

- Prist les vaissiaus et le tresor
  Dou temple de Jherusalem,
  Dont s'ame fu mise en mal an.
  Balthasar, ses fils, tint son regne
- 668 Après li, qui fierement regne, Car il estoit poissans et riches, Tous autres ne prisoit deus miches.

Balthasar une court planiere
Tint un jour, ou mainte maniere
Avoit des gens de son païs,

Car c'estoit leur sires naïs, Et pour c'y vinrent plus de mil.

676 Ne furent pas servi de mil, Mais de bon vin et de viande, Selonc ce qu'apetis demande. Balthasar, pour lui deporter,

680 Fist les vaissiaus d'or aporter Qu'en temple en Jherusalem prist Ses peres; mais trop mal l'emprist, Qu'il v buvoit, et ses roïnes,

684 Ses femmes et ses concubines
Et grant partie de leur gent.
Lors dieus orent d'or et d'argent,
D'arein et de pierre et de fust :

688 N'i avoit dieu qui la ne fust Glorefiez et aourez, Servis, loëz et honnourez. Et Dieus li moustra clerement

662 et est omis dans E; F lestre — 665 K Du pueple; B ajoute de — 670 A Tou (sic) — 675 E Pour ce y; ME vindrent; F yl — 676 FMBEK seruis — 679 A Barthasar — 686 B'E Leurs — 687 E D. de pierre — 688 F diex; MB dieux — 689 M Gloirefiez — 691 M telement

| 692 | Que c'estoit a son dampnement,   |
|-----|----------------------------------|
|     | Qu'einsi comme au mengier seoit, |
|     | Balthasar une main vëoit         |
|     | Qui escrisoit en la paroit;      |

696 Mais la main a nul n'apparoit Fors a Balthasar seulement, Et se l'Escripture ne ment Ou je l'ay veü en escript,

700 La main en la paroit escript Ces mos : « Mane. thechel. pharés. » Mais se cheüs en un marés Fust Balthasar jusqu'au braier,

704 Ne se peüst tant esmaier
Com de la main qu'il a veü.
Car puis n'a mengié ne beü,
Eins li fremissent tuit li membre

Toutes les fois qu'il se remembre
De la main, et li corps li tramble
Plus que ne fait la fueille en tramble.
Si que tantost envoia querre

Tous les plus sages de sa terre, Si leur dist, quant furent venu, Tout ce qui estoit avenu, Comment il vit la main escrire;

716 Et qui sara la lettre lire
Et dire l'exposition
Clerement, sans deception,
Ses dieus et ses deesses jure

720 Qu'il ara riche vesteure De pourpre. « Après moy et mon hoir, De mon regne, de mon avoir

694 K Baltharar - 695 MBEK escripsoit - 700 E paroy - 701 K mone; E thacel - 706 E ne menga ne beu - 707 E fremissoient li m. - 708 E Et toute foys - 709 K m. que li - 710 F foille - 712 E la t. - 713 MB dit - 715 EK escripre - 719 F deesse - 720 FMBE aura; K vesture

Sera li tiers toute sa vie

Et ma grace ara sans partie ».

Mais ni ot homme, tant fust sages,

Qui seüst lire, nes qu'uns pages,

La lettre, ne qui la substance

728 Peüst dire, ne la sentence.

La roÿne oÿ la nouvelle Qui ne li fu bonne ne belle. Au roy s'en vint grant aleure,

- Qui pensoit fort a l'escripture, Et lors li dist moult hautement : « Bons roys, vif pardurablement! Tu ne dois mie einsi penser.
- Car il a un homme en Caldee
  Par qui tu saras ta pensee.
  Il a la science des dieus,
- 740 Si te dira dont vient tes dieus
  Et de la main la vision
  Toute et la declaration.
  Ce est Balthasar Daniel.
- 744 Trop a le scens cler et inel, Et en la transmigration Vint estre en ceste region. » Li rois fist un commandement
- Qu'on l'alast querre inellement, Et on l'ala tantost querir Pour demander et enquerir

<sup>725</sup> B ost., feut — 726 K dire ne que; F paiges; E un p (la fin du mot est omise) — 727 FK sustance — 733 E Et li a dit; B dit — 734 FMB vi — 735 B aussi — 736 E Lait son penser lais ton muser — 738 E Qui bien te dira ta pensee — 739 K cieulx — 740 A dou v.; E vint — 741 BE lauision — 742 E omet et — 743 FMK Se; K baltharar — 745 E transmigression — 746 E V. il en

S'il saroit sorre la demande 752 Que li rois enquiert et demande.

> Daniel vint devant le roi Qui li dist par moult bel arroy: « Daniel, enten ma pensee:

756 Tu es des enfans de Judee Que mes peres amena ça, Quant il les prist et menassa De mort, se ses dieus n'aouroient

760 Et se leur Dieu ne renioient.
On dit que tu as la science
Des haus dieus et la sapience
Et qu'il n'est chose si secrete

764 Que par voie sage et discrete
Tu ne saches la verité.
En Babyloinne, la cité,
N'en mon regne, n'en mon empire

768 N'a homme qui me sache dire La sentence de cest escript Qu'est en ceste paroit escript, Qu'une main qui s'esvanuï

772 De mes yeus et qui s'en fuï Y vint en ma presence mettre. Se la substance de la lettre Me dis, robe de pourpre aras,

776 Et avec ce li tiers seras
De mon empire et de mon regne,

751 FK Si; E sauoit; B soulre; E soudre; K saroit forte la -752 E requiert -754 FB dit; F par mon b. a. -755 E entens -756 FMBK yes -757 E Qui -758 K Q. y les; F print -761 F dist -763 FMBK qui -764 K par vois -765 AF Tu me s. (F saiches) -769 M La science -770 E Qui en la paroy est escript -771 E sesuanouy -772 E fouy -773 FM II -774 FM la sustance; K la sentence; E lescripture -776 E le tiers aras; F aras -777 K a omis et

Dont je suis rois et ou je regne. »

Quant li rois ot dit sa parole,
780 Daniel einsi l'aparole:
« Rois, de tes dons ne de ta terre
N'ay cure; mais de ce qui serre
Ton cuer en grief pensee obscure

784 Te dirai la verité pure :

Dieus qui est rois et qui est sires Des rois, des regnes, des empires, Regne, magnificence et gloire,

788 Richesse, puissance et victoire
Donna a ton pere jadis.
Mais ne volt autre paradis
Qu'estre en ceste magnificence.

Tant avoit richesse et puissance,
Terres, fiez, honneur et avoir
Que trop estoit de tant avoir.
Pour ce li pueple l'aouroient

796 Et toutes langues le doubtoient; Tous ceus qu'il voloit eslever, Nuls homs ne leur pooit grever; Ceaus qu'il voloit humelier,

800 Il les metoit au pain prier,
Et ceaus qu'il haoit jusqu'a mort,
Il estoient en l'eure mort.
Quant il se vit en si haut point,

Orgueil, qui ne scet faire a point, En son cuer se mist et bouta Et telement le debouta

<sup>780</sup> E D. ainsi parolle - 782 E de que s. - 783 K Toy en gr. - 785 F qui et sires - 790 M vaut; B voult; K vost; E vuculz - 793 F fies - 797 K Que; FEK ceulz; MK qui v. - 798 E li; K les - 799 F Ceaulz; FMK qui v. - 800 F mestoit - 801 F ceaulz; MBK qui haioit; E haioit - 803 K Et quant ce vit

Qu'il perdi sa gloire et son regne, N'orgueil n'i tint regle ne regne. 808 De tous hommes fu deboutez Pour l'orgueil ou il fu boutez. Et parmi champs, parmi boscages Fu mis o les bestes sauvages. 812 La fu son habitation Maint jour, et pour refection, Toutes les fois qu'il avoit fain, Aussi comme un buef mengoit fain. 816 Sa char souvent de la rousee Fu, qui vient dou ciel, arousee. En ce point fu lonc temps tes peres Qui estoit rois et empereres, 820 Jusqu'atant qu'il ot congnoissance De la souvereinne puissance Dou vray dieu qui est immortelz Et qui puet aus hommes mortels 824 Donner roiaumes et empires Et tollir com souvereins sires Et donner richesse ou poverte A chascun, selonc sa desserte. 828 Balthasar, tu qui es ses fils, N'as pas ton cuer, j'en sui tous fis, Encliné et humilié 832 Humblement ne amolié Vers le souverein roy celestre Qui est dou ciel seigneur et mestre

807 FMK Qui — 808 A tin; K rigle — 810 K P. orgueil; FK fut — 811 Et est biffé dans M et manque dans E — 812 F Fut; M Fust — 813 FMB! fut — 817 E forment — 818 FBK Fut; E Fust — 819 E En tel p. — 820 E emperes; BK emperieres — 823 K ni mortelz — 827 E r. et p. — 828 F As — 829 K Bartharar; FMBK yes — 830 A fils; FMK filz — 831 E ne; FMBK humelie — 832 A et — 834 M des cielz

De l'air, de la mer, de la terre,

Et de quanque la nue enserre;
Einsois as pris les vaisseaus d'or
Que prist Nabugodonosor
En son temple, et si ont beü,
Tant que tuit en sont embeü,
Ti consillier, tes concubines,

Ti consillier, tes concubines, Ti serf, ti vallet, tes meschines. Ce dieu n'as pas fait honnourer,

Eins as fait les tiens aourer,
Qui sont d'or, d'argent et de queuvre,
De fer, de fust, de pierre, et d'ouevre
Faite d'umainne creature.

C'est ouevre qui trop petit dure,
Qu'il n'oient, ne voient, n'entendent,
Ne parole a homme ne rendent,
Car vie n'ont, ne sentement,

Ne membre qui ait mouvement.
Si que tu es trop deceüs,
Et en enfer dou ciel cheüs,
Pour ce que le dieu de nature

N'as servi, chieri, ne amé
Com ton vray dieu et reclamé.
Si que je te diray l'escript

Avec la main qui l'a escript
Dont tu vuès savoir le descript;
Et je le te diray par ordre,

836 A la mer; K la lune — 839 E sen ont; K si autre bien — 840 A qui; K s. riche bien — 842 FB valles; M varles; E varlet 843 K Et — 845 E cuiure; K queiure — 846 E de pierre bise — 847 M Faire — 848 A qui moult p. — 853 FMBK yes — 854 A a omis en; K en cuser; F cil — 855 AEK li diex (E dieux); FM diex;  $B^i$  corrige li dieux en le dieu — 857 F cheri et a. — 858 K Et con t. v. d. reclame — 860 et 861 manquent dans K — 862 BE s. de lescript

864 Si qu'il n'i ara que remordre.

Roys, se je l'ay bien retenu, En l'escripture a contenu Trois mos : « Mane. techel. pharès. »

Ne sont pas mos de cabarès,
Car chascuns mos porte sa glose
Grant et fiere, qui bien la glose.
Si que la declaration

872 Saras, sans nulle fiction.

Li dieus qui point ne faut ne ment, Qui n'a fin ne commencement, Qui est fermes, justes, estables,

Regnans sans fin et pardurables, A veü et congnut les ouevres De quoy tu as ouvré et ouevres. Or te diray, sans plus attendre,

880 Comment tu dois « mane » entendre :

« Mane », c'est proprement a dire Que ton roiaume et ton empire A Dieus nombré et acompli

884 Et si l'a conclus en tel pli
Que jamais il ne croistera,
Mais toudis amenuisera,
Qu'il est en son plus haut sommet.

Se tu m'entens bien, il sommet
Ton corps, ton honneur, ta puissance,
Ta gloire, ta magnificence,

864 FMK qui; E que — 866 BE est c. — 867 K theches — 868 K s. mie m. de garbes; FBE quabares — 869 K a omis mos — 872 FB finction; K fuisson; E sanz definicion — 877 FMcongnu; BEK congneu -- 881 E a omis c' — 884 E las; BE conclu — 836 E tous iours; M amenusera — 887 F Quil et en — 888 BK soubzmet; E soumet — 889 E c. ton auoir

Ton roiaume, ta dignité Et toute la felicité 892 A mort et a destruction, Pour ce qu'as fait oblation Aus ydoles et sacrefice Et as laissié si digne office 896 Com d'aourer le roy celestre Qui ton pere fist le feinc pestre. Tout ce verras isnellement Parfait, se Daniel ne ment. 900 « Thechel » te moustre et signefie, Pour ta desordenee vie Que ton roiaume et ta puissance A Dieus mis en une balance. 904 Mais la balance juste et fine Clerement moustre et determine Que tu es cils qui meins y a 908 Pour l'orgueil qui te conchia Et conchie de jour en jour, Quant en toy fait si lonc sejour, Qui ne puet nullement souffrir Que tu ailles ton cuer offrir 912 Au vray dieu qui fist tout le monde; Si en morras de mort seconde, Car l'ame et le cors perderas Et l'avoir : einsi fineras. 916

> « Pharés » te moustrë a la lettre, — Car je n'i vueil oster ne mettre —

896 E Tu as lessie le d. o.; M laissiet sa d. o.; B' rétablit si — 898 F fainc; B faing; EK fain — 899 F inellement — 901 E Thecel; F senefie; ME segnefie — 907 FMBK yes — 911 B Quil — 912 E ouffrir — 914 E Ore — 915 F larme; E perdras; B ajoute le, omis devant corps — 916 K La memoire — 917 BE sans alinéa; FMBK demoustre; FM lestre — 918 B hoster; FM mestre

Une chose qui est moult dure

Et qui te sera moult obscure,

Moult anuieuse et moult diverse:

Qu'a ceaus de Mede et ceaus de Perse
Sera devisés tes royaumes,

924 Se c'estoit fins ors ou fins baumes, S'en ara chascuns sa partie, Si en perdras la signourie, Ame, corps et avoir ensamble.

928 Or t'ay devisé, ce me samble, De la main et de l'escripture Clerement la verité pure. Mais des trois mos l'entention

932 Tenta une conclusion. »

Quant li roys oÿ la parole, Il ne la tint pas pour frivole, Eins li sambla moult mervilleuse,

936 Moult diverse et moult perilleuse.

Mais nompourquant il commanda
A ses menistres, qu'il manda,
Qu'une robe ait d'or et de pourpre

940 Daniel, a li toute propre, Et qu'a la guise de Caldee Soit la tortice d'or fermee En son col, et qu'il soit li tiers

944 De son regne. Moult volentiers Feïrent son commandement, Mais ne vesqui pas longuement

919 K ch. est qui test m. d. - 922 A de medee et de perse - 923 FMBK deuise - 924 FK bausmes; E basmes - 925 FMBKE chascun - 926 E Et - 931 E Et - 932 BK Tant; E Scestu (sic) et la c. - 935 K semble - 939 K A omis une; E omet ait - 940 E Ait daniel a li t. p.; K poupre - 941 E calde - 942 MEK tortise; AEK formee - 943 FK qui - 945 F Feurent; E Cil firent

Balthasar, car il fu tués

Gelle nuit et envers rués,

Dont li pueples moult se merveille

Et se seingne de la merveille

Et dist, n'i a ne ce ne el,

952 Chascuns voit bien que Daniel Porte la science divine En son cuer et en sa poitrine.

Après ce roy Daires regna,

Qui Daniel en son regne a

Moult amé et moult tenu chier.

Mais par envie trebuchier

Le vorrent li prince et li conte,

960 Si com la Bible le raconte, Pour ce qu'il pooit commander Seur eaus et leurs fais amender, Car li roys Daires a mandé

Tous ses princes et commande
Et aussi a tous ses menistres,
Quels nons qu'il aient ou quels titres,
Que chascuns d'eaus seur grant amende

968 A Daniel le compte rende
De sa recepte et de son fait,
Qu'einsi li plaist; et il l'ont fait.
Et encor fu l'entention

972 Dou roy que domination Eüst dessus tout son païs, Dont il fu des princes haïs. Mais Dieus li peres le menoit

947 K Barthasar; E Celle nuit — 948 E Balthasar — 951 FMK dit; FKB ni el — 953 F deuine — 955 K Empres; E li roys daire — 956 F Que; B ajoute daniel — 962 FMBK leur — 964 FBK ces — 966 E noms il; B tiltres — 967 E Chascun; FMBK sur; E sor — 970 K il ont

1004

En tous ses fais, et soustenoit. 976 Si que li prince et li satrape Par pure envie, qui atrape Maint cuer, quirent occasion Pour mener a destruction 980 Daniel; mais il virent bien Qu'il avoit en li tant de bien Que jamais en li ne trouvassent Chose dont mauvais le prouvassent. 984 Si s'avisierent d'un malice Pour li oster de son office Et pour sa mort, que sans deloy Il le penroient en sa loy, 988 Si que d'assentement commun Tuit furent en acort comme un, Princes, satrapes, senatours, Menistres, juges et centours, 992 D'un edit faire et un decret, Tout en appert, non en secret, Que quicunques petition, Sacrefice ou oblation, 996 Jusqu'a trente jours, c'est la somme, A quelque dieu ou a quelque homme Fera, qu'a Daire seulement, Qu'il soit getés isnellement 1000

> Ou mis en la fosse aus lions, De quelque estat que soit li hons, Pour li faire, sans demourer, Morir a honte et devourer.

Lors vinrent tuit en grant arroy,

976 FBK ces - 979 BE quierent; M queirent - 985 FMBE sauiserent - 987 BEK delay - 988 K 1; B corrige penroient en prenroient; K prenroient; E prendroient - 990 AE commun; E 0000 E 0100 E 01

Tous ensamble, devant le roy, Si li conterent l'ordenance

- Qu'orent fait en sa reverence, En li priant qu'il y meïst Son decret et qu'il le feïst Publier parmi son empire.
- Li roys liement, sans plus dire, Le conferma et l'approuva, Mais moult tost message trouva Pour aler en Perse et en Mede
- Publier que sans nul remede
  Qu'en lac o les lions sauvages,
  Quels qu'il soit, soit sires ou pages,
  Sera cils qui trespassera
- Daniel qui bien sot l'edit
  N'i opposa ne contredit,
  Eins s'en ala en son ostel,
- Com d'avoir parfaite fiance
  En vray Dieu et bonne esperence.
  Si entra en son oratoire
- 1028 Pour le souverain Dieu de gloire Aourer, loër et prier, Ne riens nel peüst detrier Qu'a genous trois fois la journee
- Ne fust s'orison presentee

  A Dieu qui deffent et qui garde

  De tous ceaus qu'il prent en sa garde;

1006 E Tuit — 1013 E confrema; A et approuua; K lesprouua — 1014 K messages — 1015 E ou — 1017 A ou les — 1018 F qui' soit sires; E quil soit ou sires — 1020 BEK et — 1021 BE le dit; K corrige le dit en lesdit — 1024 F qui; E que — 1025 K science, corrigé en siense — 1029 FMB Adourer — 1030 M ne le p.; K ne li puet — 1031 E f. de journee — 1032 FMBEK soroison — 1033 K omet A; K regarde — 1034 BK Tre(s)tous; FMK qui

Si tourna son cuer et sa face
Vers le souverain Dieu de grace
Et par devers Jherusalem.
Mais il fust entrez en mal an,
Se Dieus ne l'eüst secouru,

1040 Car si anemi acouru
Y sont pluseurs qui le gaitoient
Et qui mortelment le haoient,
Si virent par une fenestre

Qu'il aouroit le Dieu celestre;
Et tantost sont au roi venus
Et dirent : « Roys, tu es tenus
A garder raison et justisse

Et que ton edit ne perisse.

Tu as par ton païs mandé

Et seur la vie commandé

Qu'il ne soit homs, tant ait hautesse,

Oui aoure dieu ne deesse
N'homme nul, fors toy seulement,
Jusqu'a trente jours. » — « Vraiement,
C'est verité », ce respont Daire.

1056 « Homs ne doit faire le contraire. »

Lors respondirent li tirans, A la mort Daniel tirans : « Rois, or saches certeinnement

1060 Que Daniel communement Aoure son dieu a genous Trois fois le jour. Chascuns de nous Le scet, l'a veü, l'a prouvé,

1064 Et tantost li avons trouvé,

1038 M fu; B' fut (pour fu) — 1039 K scoru — 1042 FMBEK haioient — 1046 E distrent; FMBK ies — 1049 E par le p. — 1051 FMK Qui — 1053 B Ni — 1055 FM se r. daires — 1059 E R. 0 saches

Et nous t'en portons tesmognage De ce despit, de cest outrage, Qu'a ta loy nulle riens n'aconte,

- Ouant Daires oÿ la nouvelle

  Et vit que ceint d'une cordelle

  Furent li prince de Caldee,
- Il cheï en moult grief pensee
  Et fu courreciés durement,
  Car Daniel amoit forment,
  Si prist a penser qu'il feroit
- 1076 Et comment il li aideroit, Car bien perçut qu'il le faisoient Par envie et qu'il le haoient. Mais li prince et li cenatour
- Dirent au roy : « Tu ne dois mie
  Estre pour c'en merencolie,
  Car trop seroit chose diverse,
- Se la loy de Mede et de Perse
  Estoit pour un seul homme enfreinte;
  Grant perte seroit et grant pleinte. »
  Li rois dist : « Veingne Daniel
- 1088 Et soit mis en lac; il m'est bel. »

Daniel fu mandez et vint. Adont le prirent plus de vint, Pour mettre en la fosse crueuse;

1065 E Nous .111. ten — 1066 EK De cest d. — 1067 K Qua toy na ta loy — 1068 K te; B corrige vous en te — 1059 M alinéa — 1070 K que tuit dune — 1072 F cheist; K chut; MBE moult grant p.; K griefue — 1075 B Sil; FMB print; B que feroit — 1077 FK qui — 1078 FK qui; FMK haioient; B heoient — 1081 E Distrent; K Deirent — 1085 E effrainte — 1088 A y mest; K il met bel — 1090 FMB prinrent; E pristrent — 1091 F mestre

Et li rois, a chiere piteuse,
Li dist: « Daniel, biaus amis,
En lac des lions seras mis.
Sergens de Dieu, pren bon espoir

1096 En ton dieu, car par li j'espoir Que chascuns clerement verra Qu'a joie te delivrera. »

Adont fu une pierre ostee
Qui moult estoit pesant et lee,
Si le mirent sans demourer,
Pour li mangier et devourer,
Comme l'aignel entre les leus,

1104 Avec les lions familleus.

Daires commanda qu'on preïst

La pierre et qu'on la remeïst

Dessus l'entree de la fosse.

Car il vuet savoir, qui qu'en grosse, Et vëoir que ce devenra Et quel fin la chose penra. Si seëla de son anel

La pierre moult bien et moult bel.
Aussi firent si consillier.
Mais ne s'en doit nuls mervillier,
Qu'il ne voloit qu'on li peüst

Meffaire, qu'il ne le sceüst.
Si s'en part, Daniel demeure.
Mais chascuns des lions l'onneure
Et li fait feste et reverence,

1093 F Il dit; FMBK dit — 1095 E prens — 1096 K espoir — 1098 M corrige deliuerra en deliurera; E deliuerra — 1100 K Que; BK pesante — 1101 K meirent — 1108 BK que quen; A grousse — 1110 E quelle; BEK prenra — 1113 K feirent — 1115 FKE Qui — 1116 FK qui — 1118 K ch. daniel honneure — 1119 K Des lions et grant r.

- Sans moleste, sans violence.

  La fu sis jours, que creature
  Pain ne vin ne autre pasture
  Ne li donna, n'aus set lions,
- Plus familleus qu'alerions,
  Ne fu riens donné la journee,
  Par quoy sa char fust devouree —
  Et si leur donnoit on sans faille
- Tous les jours deus pieces d'aumaille Et deus moutons pour eaus repaistre. Mais ce jour n'orent point de maistre.

Un prophete avoit en Judee,

- Abacuc, qui, une journee,
  Avoit fait viande en un pot
  D'orve et de lait au mieus qu'il pot,
  S'avoit dou pain en sa louvette
- Pour porter ceaus qui labouroient
  Aus champs pour moissons qui estoient.
  Quant aus champs fu, bonne encontre a
- L'angle dou haut Dieu souverain
  Qui li dist au mot premerain:
  « Abacuc, li grans Dieus te mande
- 1144 Que tu portes ceste viande A Daniel, en Babiloine. N'i quier eslonge ne essoine, Qu'il est mis en lac aus lions

1122 FK ni; B paisture — 1127 B len — 1132 M Abacuhc; K Abacut — 1134 EK Dorge; BKE omettent et — 1135 B dun p.; K de sa — 1138 K Au — 1139 FK au — 1140 M Encontreit — 1141 B Langel; K Langre — 1142 FMBK dit — 1143 EK Abacut; B Abacuh — 1146 MBEK esloi(n)gne; M essoigne — 1147 M on lac; B au l.; K ou l.

- Par mauvaises detractions. »
  Quant son parler ot assevi,
  Abacuc dist: « Onques ne vi
  Babiloine, et le lac ne say,
- N'onques vers la ne m'adressay. »
  Adont li angles, sans attendre,
  L'ala parmi les cheveus prendre
  Et le porta, c'est verité,
- En Babiloinne, la cité,
  Et le mist droit dessus le lieu
  Ou Daniel fu en milieu
  Des set lions qui desiroient
- A mengier, car grant fain avoient.

  Quant Abacuc fu mis a terre,

  Dou lac ne brisa huis ne serre,

  Aussi n'i mist il nulle peinne,
- Einsois hucha a longue alainne:
  O Daniel, de Dieu sergens,
  Que seur tout doivent amer gens,
  Pren le mengier que Dieus t'envoie;
- Conforte toy et meinne joie;
  Car li sires qu'onques n'oubli
  Ne t'a mie mis en oubli.
  Ren au grant Dieu grace et loange,
- 1172 Qui aporté ci par son ange M'a en brief temps de longue voie. Si desir moult que je te voie. Lieve sus et pren le mengier
- 1176 Qu'ay fait et que tu dois mengier. »

<sup>1148</sup> B distracions — 1150 EK Abacut; B Abacuh; F dit — 1151 E ne le lac — 1152 E Ne onc — 1153 B angelz; K anges 1157 B laporta; alinéa dans AE — 1158 Ce vers manque dans B — 1161 EK abacut; B abacuch; F alinéa. — 1162 F us — 1163 F mit; B poinne — 1166 E sur touz — 1172 B Que; FM angle

Quant Daniel parler l'oÿ, Moult durement se resjoÿ Et dist : « Voirement, li vrais Dieus

- N'oublie onques ses bons amis.

  De moult long m'a secours tramis,
  Les bons aimme qui le mal fuient,
- Daniel se mist en estant
  Et si menja de ce mes tant
  Qu'il fu säous et repeüs
- Et de l'amour Dieu embeüs. Ce fait, li angles reporta Abacuc que la aporta Et le mist en la propre place
- 1192 Ou pris l'avoit, en po d'espace.

Au setieme jour, li rois Daires Volt savoir comment li affaires De Daniel s'estoit portés,

- Car moult estoit desconfortés
  De son mal et de sa grevence,
  Car paour avoit et doubtance
  Qu'il ne fust mort et devouré
- 1200 Pour son dieu qu'il ot aouré.

  Lors Daires le lac entrouvri

  Et vit que Daniel couvri

  De ses mains le chief des lions.

1177 BEK sans alinéa — 1178 M doucement — 1179 K omet dist; F dit; E roys d. r. sires des d. — 1183 A aimment — 1184 K soustient — 1186 B ccz; A ces — 1187 FB Qui — 1189 B angel; K anges — 1190 B Abacuh; EK Abacut; E Qui — 1191 F mit; E sa — 1193 Tous les mss. .VIIe. — 1194 FM Vot; K Pour — 1199 FB Qui; K deuourez — 1200 A not; F nost; M ost; K ot aourez — 1201 F entrouua — 1203 E sa main; FME les chie(f)s

Mais il n'estoit femme ne homs Qui veïst onques Daniel En milleur point ne en plus bel. Et li rois Daires qui vëoit

Daniel qui la se sëoit Entre les bestes perilleuses, Felonnesses et orguilleuses, Qui n'orent mengié ne beü

D'un jour, que riens n'orent eu, Et qu'il avoit set jours esté Dedens le lac, en jours d'esté, Sans pain, sans vin et sans pasture

1216 Qu'avoir peüst de creature, Et qu'il ot santé aussi bonne Ou mieudre assés qu'autre personne, A haute vois cria et dit

Contre sa loy et son edit :

« Il n'est plus de dieu vraiement

Que le Daniel seulement

Qui l'a geté sain et en vie

1224 Dou lac ou mis fu par envie. »

Li rois le fist tirer amont Sans delay, qui desira mont Li vëoir et parler a li.

Mais n'avoit pas le vis pali
Pour ordure ne pour puour,
Pour jeüne ne pour paour.
Daires qui l'amoit durement

1232 Li demanda moult doucement:

1204 FMBK ni — 1207 B veioit — 1208 B seioit — 1212 E qui — 1214 E es — 1217 BEK qui — 1218 E miendre (sic); K mendre — 1223 E et enuie — 1225 F fit — 1226 B quil; BE moult — 1227 M Luy; BE Le; B veioir; BE lui — 1229 E P. ieune; MBK paour — 1230 E P. ordure; MB puour; K penour — 1231 K lama

« Sergens de Dieu, comment t'est il? Tu as esté en grant peril! » Daniel li respont briefment:

- « Bons rois, vif pardurablement!
   Mais Dieus son angle m'envoia
   Qui les bouches tint et loia
   Des lions si fort que contraire
- Ne mal ne me peüssent faire,
  Pour ce qu'il m'a juste trouvé
  Partout ou il m'a esprouvé,
  N'onques vers toy, roys, ne mespris,

1244 Ne riens a tort d'autrui ne pris. »

Li rois Daires fist enquerir Partout, enserchier et querir Tous ceaus qui de ce malefice

- Furent cause, et de quelque office
  Il fussent, il les fist geter
  Dedens le lac sans arrester,
  Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles.
- Mais a ce n'acontent deus billes
  Li lion, qu'il ont a mengier
  Assez. Einsi se volt vengier
  Li rois d'eaus, car il furent mort

1256 Tout ensemble de male mort.

Adont li rois Daires escript Generaument un tel escript : « A toutes generations,

1260 Pueples, langues et nations,

1236 FBE vi; M corrige vi en vif — 1237 B angel — 1241 FK qui — 1244 M rient; E r. dautruy a tort — 1247 E malice — 1248 et manque dans BEK — 1249 K Et ce fait il; E Il f. si les — 1252 K naconte — 1253 FMK lyons; E qui ont — 1254 FM vaut; K vost — 1255 E r. daires — 1256 FMBK Tous; E Tuit — 1257 FK sans alinéa

A tous les habitans dou munde Soit grace et pais qui leur habunde! Un estatut et un decret,

Fait par bon conseil et discret, En mon empire et en mon regne, Dont je suis rois et ou je regne, Fais et ay fait que tout le pueple

Oui mon regne et empire pueple
Doubte, creingne, serve et honneure
Le Dieu Daniel a toute heure.
Car vivens est et pardurables,

En siecles de siecles durables;
Son regne ja ne finera
Et sa puissance adès sera.
C'est des prisons li delivrerres,

C'est des pecheurs li vrais sauverres; C'est cils qui les signes horribles Fait, et merveilles impossibles En ciel, en eaue, en mer, en terre;

1280 Les pris et enserrez desserre, Qui Daniel a sauveté A dou lac aus lions geté. »

Einsi fist li rois Daire escrire
Par son roiaume et son empire,
Qu'au Dieu Daniel oubeïsse
Chascuns et li face servise
Et qu'on renoie ydolatrie
Que je tien a grant cornardie:

1266 E Ou; F sui — 1269 M criengne — 1272 M En siecle; E Ou siecle: MB des s.; le vers manque dans K — 1274 A Et spa p. — 1275 K deliuerres — 1277 F possibles — 1279 M En c. en air — 1280 BEK Et les pris enserrez d.; B ajoute et après coup; F enserree — 1282 E des lyons; K au lions — 1283 E Aussi (sans alinéa) — 1284 E Par tout s. — 1285 K Dieu le tout puissant obeisse; F obeisse — 1288 E tiens; B conardie; K couardie; E musardie

Qu'un entailleur fait une ymage De corps, de membres, de visage; Et quant faite l'a gente et bele,

- Son signeur et son dieu l'apelle.
  Il scet bien qu'il est plus grant mestre
  Que l'image ne porroit estre,
  Car il l'a fait comme soutis
- 1296 A ses mains et a ses outis,
  Et si la porroit bien deffaire,
  Mais l'image ne puet riens faire,
  Car vie n'a ne sentement,
- 1300 Mouvement, scens n'entendement. Si ressamble Pymalion En meurs et en condition Qui fist l'image et tant l'ama
- 1304 Qu'amie et dame la clama. Aussi ressamble il Manassés Qui ne faisoit feste qu'a ses Fausses ymages et vdoles.
- 1308 Moult avoit or pensees foles, Qui laissoit le dieu de Nature Pour servir une tele ordure. Mais de li ne vueil or plus dire,
- 1312 Pour continuer ma matire,
  Car ci après en parlerai.
  Et nompourquant tant en dirai
  Que cils qui fait de tel dieu feste,
- Certeinnement, c'est une beste.
  Car il n'est qu'un Dieu seulement
  Par lequel li quatre element

1291 E fait la et g. — 1295 AFM il a f.; B ajoute la entre il et fait; K comme homs soubtilz — 1299 B1 Car raison na; E Car rue na (sic) — 1300 E M. ne entendement — 1303 FBK fit; K laime — 1304 K claime — 1305 K a omis il — 1306 E testes quasses — 1308 E ore — 1312 E P. trouver: K la — 1315 K Car — 1316 C1 manque E

Sont fait, dont toute creature
Prent soustenence et norriture.

Cils Dieus qui tout paist et gouverne
Le centre dou ciel et le cerne,
Le soleil tient haut en ardure

1324 Et la lune bas en froidure,
C'est li sires qui si bien nombre
Qu'il scet des arainnes le nombre
Et combien la mer a de goutes

1328 Et le nom des estoiles toutes.

C'est cils qui nulle fois ne faut

Aus siens, car de riens n'ont deffaut;

C'est cils qui le monde forma

1332 De nient et qui sa fourme a Pris de li seul, sans autre aïe. C'est li sires qui tout maistrie. Son bien n'aroie jamais dit,

1336 Qu'en li n'a deffaut ne mesdit.

Tout puet, tout vaut, tout scet, tout a.

Onques riens ne creint ne doubta,

Car riens ne le bransle n'esloche,

Fors, fermes, certeins et seurs.
Certeinnement, c'est grans eurs,
Autant au grant comme au meneur,

Or pues tu clerement vëoir
Que nostres sires pourvëoir
Puet adés les siens de legier,

1348 Sans riens vendre et sans applegier.

1321 K t. puet et — 1322 K Le cerne du ciel et la terre — 1326 FMBE Qui; B' Quil — 1328 M nombre — 1332 E noyant; B neant — 1336 E na meffait ne m. — 1338 A crient — 1339 E li; FBEK branle; E ne loche; K nesloge — 1342 K cest trop grant eurs; BEK grant eurs — 1343 K A. a grans c. a meneurs — 1346 E nostre seigneur — 1348 E r. prendre; A appliquer

Si qu'aies en li bon espoir, Et si le ser bien, et j'espoir Que toy et ton fait pourverra,

1352 Si qu'a bien te delivrera.

Encor vueil j'un exemple mestre
En rime, si pres de la lestre
Comme je porrai bonnement,

1356 Pour manifester clerement
Qu'avoir doit chascuns s'esperence
En Dieu et toute sa fiance.
Et pour ç' a parler en propos

1360 Qu'i fait moult bien a mon propos. Rois Manassès, eu douzieme an, Regna, rois de Jherusalem, Et regna d'ans cinc et cinquante.

Mais ne vueil pas mettre m'entente A rimer en especial Tout ce qu'il fist en general, Eins m'en passeray plus briefment.

1368 Quant il regna premierement, Il fist faire pluseurs ydoles, Temples, autez et marioles, Et tout son pueple ad ce mena

1372 Que tous ensamble se pena
D'elles servir et aourer,
Sacrefier et honnourer,
Et com dervez, pleins de foloy,

1376 Leur fist laissier toute la loy Que Dieus ot donné a Moÿse.

1350 E sers; K sert — 1351 K en ton; B prouuera; E prouuera — 1352 B deliuera; E deliuera — 1353 je manque dans EK — 1354 la manque dans A — 1356 FB magnifester — 1359 A pour ce en parler en pr. — 1362 E roys en iher. — 1366 FM qui fist — 1370 K T. autelez marioles — 1373 E De le s. et honnourer — 1374 E aourer — 1375 F plain; K de sa loy.

Encor ouvra il d'autre guise, Ou'eu temple de Jherusalem 1380 Son dieu - Baalim l'apella l'en -Fist mettre, et mist hors tout a fait Quanque ses peres y a fait, Qui fu bons, loiaus et preudons Et au temple donna preu dons: 1384 Le ciel, le soleil et la lune Cultiva - c'est chose commune -Et toute la chevalerie 1388 Dou ciel, et pour l'idolatrie Plus essaucier, en certein lieu Les fist mettre eu temple de Dieu. Trop fist de maus, trop fort mesprist. Or orras comment il l'em prist : 1392 Dieus qui ne vuet mie la mort Dou pecheur, einsois un remort Li donne, qu'il se convertisse Et qu'il vive en son dous servise, 1396 A son pueple et a li parla, Mais ne les ot mie par la, Car a li ne vorrent entendre, Honneur ne sacrefice rendre. 1400 Mais n'atendi pas longuement Que Dieus s'en venja telement Que dou prince de la bataille Au roy des Siriens sans faille 1404 Fu pris et loiés Manassès,

1379 M Quon; KE Quou; B' a corrigé la leçon primitive (Quen?) en Que ou — 1380 E Bon, baalun — 1382 Ce vers manque dans K; E Tout quanque son pere auoit fet; A tes; F ces — 1392 E orres; BEK il mesprit — 1395 E et quil; FK qui — 1396 FK qui; FE seruisse — 1398 Ce vers manque dans K — 1404 M suriens; K de sirens — 1405 B prins; K loier — 1406 BEK autre proces (E prosses).

N'onques n'i ot autres prosès,

Einsois fu menez sans pité

1408 En Babiloinne, la cité.

Mais uns fers avoit si pesans

Que, qui li donnast mil besans,

Il ne s'en peüst deffergier.

Et puis on l'ala habregier
En une chartre moult obscure,
Pleinne de puour et d'ordure.
Or verra on se les ydoles

Dont il faisoit tenir escoles
Le porront geter de ce pas.
Certes, je ne le pense pas,
Eins y morra, je n'en doubt mie,

1420 S'envers Dieu son cuer n'umelie.

Or est Manassès en prison Si pris qu'onques ne fu pris hon Plus fort ne mieus emprisonnez,

N'estre ne puet desprisonnez, Se Dieus ne le fait proprement, Car c'est par son commandement. Si muse, pense et se retourne

1428 Et sa pensee en maint tour tourne,
Mais riens n'i vaut le retourner:
Il li couvient son cuer tourner
Et sa pensee en autre tour,

1432 S'il vuet issir de ceste tour.

Einsi pense, muse et tournoie,

Mais il couvient qu'a ce tour noie

Les ydoles qui bestourné

1410 E Qui li d. .xm.b. — 1411 E Ne sen peust il d. — 1412 E p. lala on herbergier; ME herbergier — 1415 A se ses y. — 1416 A Don — 1417 M porroient — 1420 E Sanz vers; A ne humelie — 1422 pris devant hon est omis dans E — 1424 M pot — 1427 BEK se tourne (B corr. en se retourne) — 1433 A retournoie — 1434 E que ce t. — 1435 E berstorne.

- Ont son scens et si mal tourné
  Que ja sans mort n'en tournera,
  Se sa pais a ce tour ne ra.
  Adont vers le ciel se tourna
- 1440 Et devotement s'aourna
  Pour congnoistre son creatour
  Qu'est signeur dou munde et actour,
  Qui les mauvais einsi chastie.
- Lors son delit et sa sotie
  Congnut, pour veintre le tournoy,
  Et dist: « De mon creatour n'oy
  Onques mais vraie congnoissance,
- 1448 Mais or congnois bien sa puissance, Et qu'il est dieus et souverains Pardurables et premerains. » Et lors commensa sa priere
- 1452 Humble et devote en tel maniere : « Sires Dieus, qui es tous puissans, Qui gardes tes oubeïssans, Dieus de nos peres Abraham,
- 1456 Ysaac, Jacob, qui maint ahan Heurent pour t'amour en leur vie, Dieus es de leur juste lignie, Oui la terre et le firmament
- 1460 Feïs, et quanqu'il y appent,
  Qui en la mer termes et signes
  Has mis par tes paroles dignes,
  En commandant qu'elle oubeïsse
- 1464 Et que point de son canel n'isse,

<sup>1437</sup> Ce vers manque dans K=1439 K ciel tournera — 1440 M satourna; E satorna — 1444 EK secie — 1445 FBK veincre; EM vaincre; K tournai — 1446 K cr. vrai — 1447 E m. nulle c. — 1449 E Ce que il est dieux souuerains — 1452 E telle — 1453 FB yes, M ies — 1454 E garde; M les — 1455 E Ysaac iacob a. — 1456 F Ysac; E Yceulz y a qui — 1458 FBK yes, M ies — 1460 A quant quil — 1462 F Ha — 1464 E qui; EK chanel.

Conclus, limité has l'abisme Et signé par ton nom saintisme, Terrible et digne de loange; Aussi tout tramble, nes li ange

- 1468 Aussi tout tramble, nes li ange Qu'as enluminé de ta grace, Contre la vertu de ta face, Encontre ton ire importable
- Qu'est aus pecheurs mort pardurable, Qui ne menasse ne deffie, Mais ne soit pecheur qui s'i fie, Car qui s'i fie a mort se fiert
- Et fait ce qu'a faire n'affiert;
  Et aussi la misericorde
  Que ta promesse nous acorde
  Est large sans nulle mesure,
- 1480 Car onques ne fu creature, N'est, ne sera, qui tant sceüst Faire que savoir le peüst; Car tu es li souvereins sires
- Des roiaumes et des empires
  Et aussi de toute la terre.
  Fols est qui vuet autre dieu querre.
  Trop yès piteus, misericors,
- Dous, courtois a l'ame et au cors Et penitens seur les malices Des hommes, c'est tes drois offices. Tu, sires, par douce pité
- 1492 Has promis, selonc ta bonté, Remission et penitence Des pechiés qui nous font grevence. Tu, qui es sires vrais et justes,

ř,

1465 FB la bisme — 1466 K seigne — 1468 E neis; K ne — 1471 K impossible — 1472 M au — 1474 K qui ce fie — 1476 K quaffaire — 1477 A sa; E ta — 1478 K Qui; ta est ajouté dans M — 1479 A Et — 1481 E Et — 1483 FBK yes, M ies (de même dans la suite) — 1495 E Tu sires qui es vrais.

- N'as pas mis penitence aus justes, Ne rien remis de leur pechié, Pour ce que n'ont mie pechié. Et pour ce que plus entechiés
- Ou'il n'a dedens la mer d'areinne,
  Ma grant iniquité me mainne,
  Qui monteplie sans sejour,
- 1504 Ad ce que de nuit et de jour Sui loiez et enchaainnez, Pris, conclus, destruis et minez, Si que je n'enten respirer,
- 1508 N'a peinne puis je souspirer.
  Sire, j'ay excité ton ire
  Et pechié plus que ne puis dire,
  Metans abominations,
- 1512 Multiplicans offensions,
  Pour ta sainte loy mettre en puer.
  Or les deus genous de mon cuer
  Fleche vers toy, sire, et te pri
- 1516 Qu'oie ta bonté mon depri.
  J'ay pechié, sire, j'ay pechié
  Et bien recongnois mon pechié,
  Mes deffaus, mes iniquités
- 1520 Et de mes pechiés les viltez, Si te suppli tres humblement Et te requier devotement: Pardonne moy, sire, pardonne!

1496 B Na; K au — 1497 BEK leurs pechiez — 1498 manque K; F qui; MBE quil; B' quilz; BE pechiez — 1500 manque K — 1501 FM Qui; E Que; K Qua — 1503 MB m'Iteplie; K multiplie — 1505 E liez et enchaienes; B enchainez; K en chaines — 1507 E nentens; K ien ten — 1508 E respirer — 1511 F Metons; FMK abhominations — 1514 AFMK O — 1515 B Flechi — 1516 K Que die; E b. moult depry — 1518 E cognois — 1520-1525 manquent dans M — 1520 FEK vites.

- Ne per m'ame avec ma personne
  Et avec mes iniquitez.
  Ne reserve pas tes pitez
  Mal pour moy pardurablement,
- 1528 Et moy, non digne, a sauvement Menra ta grant misericorde; Si te promet, sire, et t'acorde Que tu seras de ma partie
- Loëz tous les jours de ma vie,
  Car dou ciel toute la vertu
  Te loe sans cesser, et tu
  Has gloire pardurable es siecles
- 1536 Ou tu regnes com Dieus et siecles. »

Quant il ot finé s'orison, En parfaite devotion Des plours de son cuer arousee

- Et de parfons soupirs sevree, En recongnoissant son delit Et son droit Dieu, tant abelit A Dieu qu'il oÿ sa priere
- 1544 Et la reçut en tel maniere
  Que de prison le deslia,
  Et telle amour moustré li a
  Qu'en son roiaume a grant honnour
- 1548 Le remist com roy et signour.

Ces quatre exemples que dit ay, Tres chiers amis, je les ditay

1524 BEK pers — 1526 K Et recerne; EM par — 1528 E a samement (sic) — 1529 K Seura; BE par ta (par est biffé dans B) — 1530 E et accorde — 1534 sans est omis dans A — 1535 E Ha; K gloires; EK pardurables; E en s.; BK et s. — 1536 E Ou tu es regnes — 1537 FM finee — 1540 E des — 1542 M dr. bien tant; E Et de son droit tant a. — 1543 E oist — 1544 E le; E telle — 1546 K tel — 1549 E Es — 1550 E dit ay.

Seulement pour toy conforter, Car je ne te puis pas porter

1552 Car je ne te puis pas porter
A mon vueil consolation
En ta grant desolation.
Si que tu dois bien penre garde

Omment Dieus ceuls et celles garde Qu'il vuet consillier et garder : Ne leur couvient pas regarder A leur fait, qu'a eaus son regart

1560 Ha si qu'il n'ont de riens regart. Et certes, ja ne tardera Qu'il ne t'aide, et te gardera De tous, se s'amour a droit gardes

Et des yeus de ton cuer l'esgardes, Et se tu as vraie fiance En li et parfaite esperence.

Tu vois comment Susenne fu

1568 De mort garentie et de fu

Seulement pour sa loyauté,

Qui fu prise pour sa biauté.

Li enfant qui de cuer et d'ame

Loërent Dieu dedens la flame
Et menoient revel et feste,
Qu'onques un cheveu de leur teste
N'i fu malmis ne empirez,

1576 Mieus vorrent estre martirez

Que faire ou penser tel foloy

Comme d'errer contre leur loy,

1554 et 1555 sont intervertis dans K-1555 bien est omis dans F-1557 FME Qui - 1560 E que de riens ne se gart - 1562 M omet te; K et regardera - 1563 E t. de samour - 1565 A science - 1567 M sans alinéa. Les mss. sanf A ont Susanne - 1570 E prisie - 1571 FB enfens; EK enfes - 1574 FE cheueul - 1575 FE Ne - 1577 E et; M faloy - 1576 E desrer.

Ne qu'orer l'estature d'or

Que fist Nabugodonosor;

Il furent sain et sauf delivre,
Si com je le truis en mon livre.
Ce fu par la vertu divine

1584 Qui ses amis d'aidier ne fine.

Daniel dou lac aus lions, Pour ses bonnes conditions Et pour ce que Dieus l'ot trouvé

Juste, quant bien l'ot esprouvé, A grant honneur le delivra Et si le roy Daire enyvra De s'amour qu'en plus haut degré

Le mist qu'onques mais, tout de gré, En despit de ses annemis, Qui par li furent si mal mis Qu'il furent tuit ensamble mort

1596 De male et de honteuse mort.

Pour ce que Manassès erra, Nostres sires si l'enferra En Babiloine ou enserrez Fu, si loiez et enferrez,

Que ce li sambloit uns en fers, Tant estoit liëz et enfers. Mais si tost comme il renia

1600

Les ydoles et qu'il pria
A Dieu merci devotement
En plours et en gemissement,

1579 K quaourer; E lestatue — 1580 K Qui fu — 1582 E comme ie truis — 1587 K d. le trouue — 1588 K Quant biau iuste lot e. — 1589 A les — 1591 EK sauoir — 1592 E de son gre — 1595 FM Qui — 1599 E en ferres — 1600 FBKE l. si enferrez — 1601 et 1602 sont intervertis dans BEK — 1603 F com; K nia — 1604 FK qui — 1606 M plains; K gemissent.

Dieus l'escouta et entendi 1608 Et son roiaume li rendi Et li remist seigneur et mestre Assez plus que ne soloit estre.

Quant Mathathias dut fenir
Ses jours, ses enfans fist venir
Devant lui pour euls conforter
Et aussi pour euls enorter
Que bien gardassent les misteres

De la loy et que leurs sains peres Ensuïssent, qu'onneur et gloire, Nom pardurable et bon memoire Sera d'eaus, s'il le font einsi,

1620 Et si leur enseingna aussi Qu'Abraham fu trouvez estables En temptation et fiables, Et ce la li fu reputé

1624 A justice et a verité.

Joseph, eu temps de son angoisse, Qui son cuer destreint et angoisse, Garda et tint le mandement

De la loy son Dieu telement Qu'il en fu puis sires d'Egypte, Qui ne fu pas chose petite.

Finee qui fu nostre pere 1632 Plus tenrement ama que mere

1609 et mestre a été omis dans  $A - 1610 \ MBEK \ quil - 1611 \ K mathachias - 1613 E Deuant pour eulz reconforter - 1615 BK leur m.; E leurs mesteres - 1616 E qui; FM leur - 1618 Le vers manque dans K; B corrige vittoire en memoire - 1619 FM si - 1623 E Et ce la fin (sic) fu; K retute - 1626 A engroisse - 1628 L et tellement - 1630 L Qui nest mye ch. - 1631 FMB Finees; E Linces (sans alinéa); L Fines; K Finoes.$ 

En amant l'amour de son Dieu, Et ceste amour li tint tel lieu Qu'il ot a perpetuité

- Dou monde et la plus honnourable,
  Nom et memoire pardurable.
  Biaus amis, je t'en conteroie
- Jusqu'a demain, se je voloie,
  Si fais dis et si fais exemples,
  Car; mes oreilles et mes temples
  En sont remplies par la Bible.
- Mais riens n'est a Dieu impossible
  Ne fort a faire, car il puet
  Faire en tous cas tout ce qu'il vuet,
  N'onques homs si desconfortez
- Ne fu, qui ne fust confortez, S'il ot son cuer et sa pensee A li dou tout jointe et fermee. Si que, chiers sires et amis,
- Tu es pris de tes annemis,
  Mais trop as estroite prison.
  Si croy que c'est sans mesprison,
  Car attrais n'iès pas de nature
- Oue faire doies mespresure,
  Au mains tele ne si notable
  Com pour estre en lieu si grevable,
  Ja soit ce que nature enseingne
- 1660 Qu'homme ne soit qui ne mesprengne.

<sup>1633</sup> L La loy et lamour — 1634 B En; M cest — 1635 A Qui — 1639 BEKL te — 1641 L et ytiex e. — 1643 M raemplies; L raemplis — 1646 FMK qui; E a omis tout — 1647 L Onquez — 1650 L et sarree — 1652 FM ies; KL yes — 1654 L Si ne scay se cest sanz raison; K cest grant m. — 1655 BKL nes; E nest — 1656 L Que doyes faire — 1657 K doubtable — 1658 M corrige greable en greuable — 1659 F soice que — 1660 EL Quil (L Qui) nest homme qui.

Or te dirai que tu feras Et comment tu gouverneras T'ame, ton corps et ta maniere.

Des choses toute la premiere
Que tu feras, tu dois amer
Ton Dieu et souvent reclamer
De cuer devost, humble et parfait,

Non par feintise, mais par fait.
S'einsi le fais, il t'aidera
Encontre tous et gardera,
Car dit ay que nuls ne se fie

1672 En lui, qui de confort mendie. Par les exemples l'as veü Que je t'ay ci devant leü.

Après, amis, se tu vues vivre
Sainnement, mesure ton vivre,
Car s'a mesure ne vivoies,
Vraiement, tu te honniroies.
S'on t'aporte bonne viande

1680 Et ton appetit te commande
Que tu en preingnes largement,
Ne fai pas son commandement,
Car cils se honnist et deffait

Qui trop menjue et riens ne fait.
Et s'on t'aportoit a cautelle
Ceste viande bonne et belle,
Et puis tu en mengasses trop,

1688 Tu t'ociroies a un cop, Qu'on te donroit a la traverse

1662 ML te — 1667 FMBEK deuot — 1668 L de f. mais de f. — 1672 E men die — 1673-74 manquent dans L — 1677 E Qua — 1681 FM tu empreingnes — 1684 FM meniust; B mengust; L meniuist; K meniuse — 1685 MBEK taporte; K par c. — 1686 L Une — 1687 B mangeras; E mengoies — 1688 M tocieroies; K te turoies — 1689 E de la tr.; K treuerse.

Après d'une autre si diverse Et si anuieuse a mengier

- Que tu n'en porroies mengier.
  Einsi seroies deceüs,
  Mal gouvernez et mal peüs.
  Si qu'amis, pren ta soustenance,
- 1696 Mesure et poise en la balance
  Tant la mauvaise com la bonne.
  Garde qu'en ton mengier ait bonne
  Et qu'adès petit a petit
- Tu reteingnes ton appetit,
  Car nature est bien repeüe
  De moult petit et soustenue.
- Après, amis, en pacience
  1704 Dois penre et avoir souffissance
  Es biens, es maus que Dieus t'envoie,
  Et dois tenir la droite voie
  Que Job tenoit, quant essilliez
- 1708 Fu et si mal aparilliez
  Qu'il perdit tout, c'est chose voire,
  Fors que le corps et le memoire,
  Comment qu'en richesse signeur
- 1712 N'eüst en Oriant gringneur;
  Or just sus un fumier puant
  Tout seul, en guise d'un truant,
  Chargiez de rongne et de vermine;
- Mais tant ot a Dieu son cuer qu'il ne Dist onques chose de sa bouche Qui peüst tourner a reprouche

1690 K A. ce d. a. diuerse — 1692 L gouster — 1700 BEKL retiengnes — 1702 L retenue — 1703 K Ampres — 1704 F souffisence; L pacience — 1709 FK Qui; AE perdi — 1710 E et son m. — 1711 E que r. — 1713 MEK iut; FME sur — 1715 K Chiergiez — 1716 BE M. tantost adieu; FMBEK qui ne — 1717 FMB dit — 1718 AE reproche.

1720

De son Dieu, einsois humblement Le looit et devotement.

Et s'on te dit parole dure Ou fait de fait aucune injure, Souveingne toy que Dieus souffri

- Pour nous, et comment il s'offri A peinne, a dueil et a martyre. Je te pri trop, n'en fai que rire, S'on te fait grief peinne ou desroy,
- Mais aies toudis cuer de roy, Et certes, tu les veinqueras, Toutes les fois qu'einsi feras.

Se tu n'iès couchiés et levez,

- 1732 Pingniez, gallandés et lavez, Vestis et chauciez nettement, Einsois es tenus povrement, Po honnourez et po servis
- Et de ta franchise asservis,
  Et se ti drapel sont tous rous,
  Je te pri, n'en moustre courrous
  Et si n'en fai samblant ne chiere,
- Que fusses mas et desconfis,
  Pis t'en seroit, j'en sui tous fis,
  En trois manieres ou en quatre;
- Car ne te pues si bien esbatre
  Comme en ce qu'on te voie ferme
  En lieu si vil ne si enferme,
  Et que tu soies sans doubtance

1720 B De - 1724 K il offri; E il souffry - 1728 E aies ades c. - 1733 E Vestus; K Vestu; FB nestement - 1737 E s. desroux - 1738 K ne m. - 1746 FMBEK et.

- 1748 Riches d'avis et de vaillance.
  Mieus t'en ameront ti amy;
  Aussi feront ti anemy,
  S'on te voit sans desconfiture:
- 1752 Car c'est grant honte et grant laidure A prince qui se desconforte Pour nouvelle qu'on li aporte. Por povreté ne pour richesse,
- 1756 Pour grant joie ne pour tristesse Ne doit muer qu'il ne soit fermes Com Socratès. S'en ce te fermes, Tu en seras si bien parez
- Ou'aus philosophes comparez
  Seras, qui tant furent estable
  Qu'il n'estoit riens, tant fust doutable,
  Qu'il n'amassent mieus recevoir
- 1764 Que ce qu'on peüst parcevoir Qu'en leur bon propos variassent Ne que verité declinassent; N'il ne doubtoient riens la mort.
- 1768 Or puet estre que ce t'amort A chëoir en merencolie.
  - Mais vraiement, c'est grant folie : Tu scez bien que morir te faut,
- 1772 Si que c'est nonscens et deffaut, Puis qu'il ne puet autrement estre, Et si n'i a nul si grant mestre Qui bien a ta mort ne resgarde.

1748 K damis — 1754 A riporte (sic) — 1756 F tritesse — 1757 E laisser; FMBK qui — 1758 K sainsi; E s. qui fu si f. — 1759 K comparez — 1761 BEK estables — 1762 K doubtable; BE ont corrigé doutable en doutables — 1763 FK Qui; E Que — 1764 E Com se peust apperceuoir — 1765 MEK Que — 1767 A II; E Quil — 1769 E De — 1771 FM sceis — 1773 F qui; B puest — 1774 F nulz — K ajoute entre les vers 1774 et 1775 ce vers: Ce bien veulz ici prenre garde, et supprime le v. 1776.

- 1776 Aussi ta loiauté te garde Et gardera, n'en doubte pas, Et te gettera de ce pas. Si dois eschuer desespoir
- 1780 Et toudis avoir bon espoir. Mais en ta grant mendicité Fai vertu de neccessité.
- Encor te vueil je deus mos dire
  Pour continuer ma matire:
  Amis, se tu te desconfortes,
  Tu mourdris ton cuer et avortes
  Et fais joie a tes anemis.
- 1788 Et s'en est Dieus arriere mis, Meins priez et meins honnourez, Meins servis et meins adourez, Et si dois tout autre penser
- Laissier, pour bien a li penser.
  Et se tu me respons : « Je pense
  Que chascuns me maudist et tense
  Et dit que je sui en prison
- Mis pour murdre ou pour traïson, S'ai en ce si grant deshonneur Qu'avoir ne puis jamais honneur », Je te vueil a tout ce respondre,
- Sans riens enclorre ne repondre,
  Et certes, ja n'en mentirai
  De tout ce que je t'en dirai.
  Je te di que la renommee
- 1804 S'espant par toute la contree

1777 K gectera ne d.; E dobtez — 1778 K gardera; M cest — 1779 BE eschiuer; K escheuer; B' le despoir; E de lespoir — 1782 A vertus — 1786 K enortes — 1789 F prisies — 1790 ME aourez — 1791 E doit — 1795 E a omis que — 1796 EK murtre; K et — 1798 E Jamais ne puis auoir h. — 1800 K respondre.

Que po de gens scevent la cause Dont ta detention se cause, Si en dit chascuns a sa guise.

- 1808 Mais pour un qu'est liès de ta prise, Des dolens en y a deus mille. On le scet bien parmi la ville, Car chascuns qui de toy parole
- Et te pleint; nes li enfançon
  Chantent de toy bonne chanson;
  Et que tous ceaus qui te pourchacent
- Ne demandent, quierent ne chacent
  Que par nulle guise on te face
  Bonté, courtoisie ne grace,
  Fors justice tant seulement.
- C'est grant honneur, certeinnement,
  Et si pert bien que tu te sens
  De corps et de cuer innocens.
  Ce te doit moult reconforter
- Ce te doit moult reconforter 1824 Et aidier tes maus a porter.

Aussi as tu des bons amis Que Dieus t'a donné et tramis Qui si fort pour toy prieront

- Que leurs prieres t'aideront
  Envers le Dieu qui a droit juge.
  Et si as bon et loial juge,
  Sage, piteus et veritable,
- Qui t'est chose si pourfitable Qu'i te pardonra ton meffait,

1805 ME gent — 1808 E quist — 1813 B' corrige plaint en plaingnent et supprime nes; E te plantas li — 1814 B' Chantant — 1815 E Ci que — 1816 E quiererent — 1821 K per — 1824 K a omis a — 1825 K de; B corrige des en de — 1826 K Que d. donne ta a amis — 1827 KB' Que — 1828 F Quen leur p.

1860

Se tu avoies bien meffait, La quel chose je ne croy mie.

1836 Tu as tous les jours de ta vie Heü quanque tu as volu : Se tu vosisses or molu Mengier, ou pierres precieuses,

Ou avoir robes curieuses,
Joiaus, deniers, chevaus, destriers,
Dont d'or fin fussent les estriers,
Tu l'eüsses sans contredit;

1844 N'onques on ne te fist ne dit Chose qui te deüst desplaire, Car chascuns voloit a toy plaire. Si que tu as ton creatour

1848 Mis en oubli pour ton atour,
Pour ta grandeur, pour ta richesse,
Pour ton pooir, pour ta noblesse,
Et ne l'as mie tant servi

Qu'aies sa grace desservi.

Pour ce, biaus amis, il te monstre
De Fortune l'orrible monstre
Qui trop par est espouentables,

1856 Fiers, crueus, divers et doutables.

N'a pas lonc temps que tu cuidoies Que se Prians, li rois de Troies, Fust en vie, et son fil Hector, Troïllus, et le bon Nector,

1835 E quelle — 1837 FMBK Eu tout qu.; M a biffé tout; E Eu de qu.; B quanques as; M tu ha; E omet tu — 1842 M li — 1843 FMBEK les (h)eusses — 1844 BK dist — Dans K le feuillet  $g \neq avec$  les vers 1845-1998 a été enlevé — 1845 BJ peust — 1848 E par — 1853 BEJ ie te — 1855 A Qui tout par; E Qui par est trop — 1856 B De fier cuer diuer et doutable; J F, enuieux et redoutables — 1857 E Na pas granment que (sans alinéa) — 1860 M nettor; E nestor

Qui Menelaus mist en grant peinne Pour Paris qui ravist Heleinne, Et te vosissent faire guerre

- 1864 En ton païs et en ta terre,
  Qu'einsi te peüssent abatre
  Si tost, par scens ne par combatre,
  Com Fortune t'a abatu
- 1868 Qui en sa roiz t'a embatu, Et la te bat de ses flaiaus Qui sont mauvais et desloiaus. Et se tu vues dire que tu ne
- 1872 Yès mie subjès de Fortune, Et que ta grant attration Affranchist ta condition, Et qu'elle donné ne t'a mie
- 1876 Ta richesse et ta signourie,
  Einsois te vient de droite ligne,
  Li sires qui droit regle et ligne
  Prent ses vengences si obscures
- 1880 Maintes fois sus les creatures
  Que nuls ne le porroit penser,
  Ymaginer ne recenser,
  Et par manière trop diverse
- 1884 Trebuche l'un et l'autre verse.
  Son jugement est un abisme:
  N'est homs qui en sache la disme,
  N'aussi de sa misericorde
- Qui a toutes graces s'acorde.

  Maintes fois laist aler la foudre

  Qui tout destruit et met en poudre,

  Ou la mort, ou le vent qui vente,

<sup>1861</sup> F menelans; E menelaux — 1864 E ne — 1868 FMBJ roy — 1872 E Nes; F subiges — 1876 M ne — 1880 E Mainte — 1884 M Trabuche — 1885 E une — 1887 EJ Aussi — 1889 E Mainte — 1890 J et maint en p.

Ou Fortune qui rit et pleure
Et tume les siens en po d'eure,
Qui a tel force et tel maistrie

Que tu vois que pluseurs maistrie Qui furent riche et noble né, Et si ne leur a riens donné, Mais quant li plaist, elle moult tost

1900 Ce que pas n'a donné tout tost. Et vues tu clerement savoir, Sans riens enclorre, tout le voir, Dont viennent richesse et noblesse?

1904 Resgarde eu livre de Boësse Qui te dira, s'oïr le vues, Que tous les biens que perdre pues Sont de Fortune qui moult tost

Le bien qu'elle a donné tout tost.

Et se des vices separez

Estoit et des vertuz parez,

Uns savetiers nobles seroit

1912 Et uns rois villains, qui feroit Maises ouevres et villonnie. Si que noblesse, je t'affie, Vient de bon et noble corage.

1916 Li roy n'i ont autre avantage.

Aussi puet elle donner bien

A un prince assez plus de bien

Qu'il n'en a de pere et de mere.

1920 Mais cils dons a saveur amere, Qu'elle retolt souvent ensamble

1892 E et acrauente — 1894 BE tumbe; J traist — 1895 E Et — 1899 et 1900 manquent dans BEJ — 1901 B' Se tu veulz — 1903 E vindrent; M corrige viennent en vient — 1905 BE Il — 1908 J donne retost — 1909 B'EJ de — 1910 EJ de v. — 1913 E Males; FMBEK villennie — 1915 E et de n. — 1917 A alinéa — 1919 E na de p. ne de m. — 1920 B' ont (pour a) — 1921 FMBEK retost

Le sien et l'autrui, ce me samble, C'est a dire ce qu'elle donne

- 1924 Et ce que t'as de lingne bonne. Si que par c'iès en son servage Dou tien et de ton heritage. Si n'est homs vivans qui s'exente
- 1928 De Fortune, ne qui se vente
  Qu'en ses mains ne soit, qu'exenter
  Ne s'en porroit homs, ne vanter
  Par raison, s'il n'est de vertus
- 1932 Et de bonnes meurs revestus.

  Mais qui bien est moriginez

  Et en vertus enracinez,

  Fortune n'a nulle puissance
- 1936 De lui faire anui ne grevance
  Quant aus meurs; car s'elle a l'avoir,
  Les vertus ne puet elle avoir,
  Car vertus sont dons que Dieus donne
- 1940 A homme qui a bien s'ordonne, Et viennent d'acquisition Faite en bonne condition Par armes ou par grant estude
- Ou par avoir grant multitude
  De meschiés, de labour, de peinne.
  Sages est qui en ce se peinne.
  Richesses sont dons de Fortune
- Ont leurs cours, qu'elles vont et viennent,

1924 EJ qui as — 1925 J a omis son — 1926 J sien; AF son — 1927 E Nest; J se sente — 1930 B' change la leçon originale en: p. nulz homs venter; M h. qui v. — 1931 FJ si — 1932 FM bonne — 1937 A quant elle a; J car cella voir — 1938 F La — 1939 J sont qui diex les donne — 1940 J que bien se ord. — 1942 A Faire — 1944 E pour — 1945 B' meschief; M labeurs — 1947 J dont — 1948 E ainsi — 1949 FM leur c. quelle; B' corrige quelle en quelles

N'onques en un point ne se tiennent, Se ce ne sont aucup tresor

- 1952 De gemmes, de monnoie ou d'or Qui sont en prison et en serre. Mais quant li homs est mis en terre, Avec li pas ne les emporte,
- 1956 Qu'autres les a qui s'en deporte Et les despent, espoir, et gaste Et fait grant tourtel d'autrui paste. Mais aussi comme les estoiles
- 1960 Raidient plus cler que chandoiles Et sont mises en firmament Pour luire pardurablement, Les vertus luisent et luiront.
- 1964 Adès furent, adès seront,
  Si que Fortune nes empire
  Pour son plourer ne pour son rire,
  Pour ses dons ne pour ses promesses,
- 1968 Pour povreté ne pour richesses. Nennil point, mais saches pour voir Qu'elle ne les porroit mouvoir Ne eslochier, par Saint Denis.
- Nes qu'on mouveroit Mont Senis.
  Et pour ç', amis, je te chastoi
  Que les vertus tires a toy,
  Et s'en lay toutes autres choses,
- 1976 Car plus souëf sentent que roses,

<sup>1952</sup> E gemme; A a omis ou — 1953 E s. mis en p. en s. — 1955 E Par auec li ne — 1956 FMBEJ Quautre; E se d. — 1960 M Radient; E Reluisent; J que les ch.; BE chandelles — 1963 J luisont — 1965 AFM Fi; J Que f. ne les; AFM f. les empire; E ne les — 1966 E Par... par — 1968 FBEJ pouretez — 1969 E Ne nul p.; J a omis mais; E sacher; M de voir — 1970 M Quelles — 1972 BEJ Ne que (J quel); M molt senis — 1973 E Pour ce — 1975 E contre autre chose — 1976 E rose

Et richesses et vices puent, Si qu'ame et corps a un cop tuent.

Salemons li sages lisoit En son livre et ainsi disoit : 1980 « De povreté et de richesse. Sire, ne me donne largesse, Mais administre mov mon vivre Si qu'onnestement puisse vivre, 1984 Oue je ne vomisse et parjure Ton nom, qu'a toy feroie injure ». Ne le disoit pas pour niant, Eins doubtoit l'inconveniant 1988 Qui vient d'estre povres ou riches: Car trop v a baras et triches, N'il n'est chose que povre gent Ne consentissent pour argent; 1992 Et li riche font encor pis, Car il portent dedens lor pis Tant de mal et de felonnie. D'orgueil, d'avarice et d'envie, 1996 Ou'on ne le te porroit nombrer. Si se fait mauvais encombrer De richesse et de povreté. Mais qui vuet vivre a seurté, 2000 Le moien est, je t'asseur, Le milleur et le plus seür, Mais qu'on y prengne souffissance. Car se li roiaumes de France

2004

1977 E richesse - 1978 M quames; J quarme; B' corr. quames en quame - 1979 E Salomona - 1982 M Sires... donnes - 1984 E Honnestement selonc mon v. - 1985 A ie me honnisse et p.; FBEJ ou p. - 1989 B destres; J v. de ce poures - 1990 E chiches — 1993 E encore — 1995 J vilanie — 1996 EJ omettent et -1997 J te le, E a omis te -1999 E Dauarice -2000E viure veult; K en surete — 2003 F souffisence

Et toute l'empire de Romme Et tout le monde a un seul homme Estoient, il mendieroit

2008 En cas qu'il ne li souffiroit.

Je ne di mie qu'on n'i trueve

De si tres bons en toute esprueve

Que nul milleur ne trouveroit

D'eaus, qui bien les esprouveroit, Et qui les vorroit esprouver, On ne porroit milleurs trouver.

Or puet estre qu'en ta jouvente
Tu as mis ton cuer et t'entente
En vices et en vanitez,
En ordures et en viltez,
Et que n'as pas recongneü

De Dieu, einsi com tu deüsses.

Car s'en ce monde plus n'eüsses

De li, fors sans plus ce qu'il t'a

Donné vie et qu'il t'aquita
De mort d'enfer par ton baptesme
Fait de parolë et de cresme,
Se tu estoies pardurables

Par ton merite et aggreables
A li plus qu'onques sains ne fu,
N'iès tu que chose de refu,
Ne dignes n'iès, pour li servir,

2008 FMB qui - 2009 M quon y tr. - 2010 BEK en bonne espreuue - 2011 FK nulz - 2013 E le - 2014 BEK meilleur - 2015 K Et; K que en iouente; A iuuente - 2018 FE vites; BK vitez - 2021 M e. que tu; E comme - 2023 E Donne fors; K De li sans pl. que ce; M pl. et qui; FMBEK qui - 2024 FMBEK qui; B' quil - 2026 E Faite dopollo (sic); M paroles - 2027 F estoiens - 2028 E ta merite - 2029 BE ont omis plus, que B' ajoute

- Tant que peüsses desservir
  De cinc cens mil fois une part
  Des grans biens dont il te repart
  Et dont meintes fois reparti

  2036 T'a, de son bien, non pas par ti.
- Si ne say, s'il prent la vengence
  De ce qu'as meffait en t'enfance;
  Car s'il le fait, il m'est avis
- Qu'il te donne trop bel avis,
  Et que moult te dois aviser
  De toudis penser et viser
  A mettre jus tout villain vice
- 2044 Et a faire son dous service;
  Qu'a s'amour te duit et adresse,
  S'il te punist en ta jonesse,
  Einsi comme il fist Manassès
- Qu'en prison ot maint dur assès.
  Et vraiement, s'einsi le fais,
  De s'amour seras si refais
  Ou'il te rendra tout ton païs;
- 2052 Et ceaus de qui tu es haïs
  T'ameront au tour d'un soleil,
  S'a s'amour as le cuer et l'ueil,
  Car autre chose ne demande.
- 2056 Or as response a ta demande.

Et se tu dis : « Las! je sui mors, Car j'ay plus de mille remors Et plus de cent mille pensees

2032 M peusse — 2035 E mainte — 2037 FK si — 2038 E que as fait — 2039 F si; K met — 2040 F Qui — 2041 F Si que; E Si que bien te pues a. — 2042 FMBEK Et; E pensenser — 2043 F mestre; EEK ton villain v. — 2046 FMK Si; FMBK pugnit — 2051 F Qui; K Que te — 2052 FBK yes; M ies — 2053 EK du soleil — 2058 EK ie ay plus de mil r. — 2059 E mil

Diversement entremeslees
De souvenirs et de pointures
Tristes, poingnans, fieres et dures,
Et s'ai desir qui toudis veille,
Qui jusques a mort me traveille,

2064 Qui jusques a mort me traveille, Et s'ai si tres petit espoir En moy, vraiement, que j'espoir Que jamais n'a ay bien ne joie,

2068 Einsois suis mors, ou que je soie, Car tuit mi penser contre my Sont et mi mortel anemy; Et quant Souvenir en moy vient,

2072 Tendrement plourer me couvient, Qu'en monde n'a bien qu'i m'aporte, Eins me mourdrist et desconforte, Et les pointures que je sens,

2076 Qui sont a milliers et a cens, Chacent de moy par leur rigour Sanc, couleur, maniere et vigour. Desir me point; desir m'assaut;

Desir me rent maint dur assaut;
Desir me me laisse durer;
Desir me fait tant endurer
De doleur et de grieté dure

Que mors sui, se tels mauls me dure.
Et m'esperence est si petite
Que mes cuers point ne s'i delite,
Ou'en li n'a force ne vertu

Ne delit qui vaille un festu,
Et tout pour ma tres chiere dame
Que j'aim tres loiaument, par m'ame,

2063 BE vueille — 2065 K si ai tres petit — 2068 FEK sui — 2071 FMK souuenirs — 2073 F Quem;  $B^{t}$  quil — 2074 FMBE murdrist; K murtrist — 2076 E milles — 2081 et 2082 sont intervertis dans AF = 2083 A giete — 2086 K ne se d.

Que paour ay que ne la perde.

2092 Elas! ce seroit trop grant perde
A moy, las! se je la perdoie;
Et si n'est tour ne vent ne voie
Oui nouvelles m'en face oir

2096 Pour mon dolent cuer resjoïr, Ne qui mon scens face avoier Que vers li peüsse envoier Pour moy recommander a li,

Dont j'ay cuer teint et vis pali : Certes, riens tant ne me tourmente, Prison n'autre mal que je sente. »

— Amis, bien te responderoie
A tous ces poins, se je voloie;
Mais y couvient premierement
Apliquer ton entendement
Ad ce que tu bien entendisses

2108 Mes paroles et retenisses,
Car cils qui escoute et n'entent
Ce qu'on li dit, fait tout autant
Com cils qui riens ne prent et chace,

Or oy ce que je te dirai,
Qu'au cuer moult de dueil et d'ire ay,
Quant ton bien en mal convertis

2116 Et quant tu mieus ne t'avertis
De congnoistre le bien parfait
Que Douce Pensee t'a fait
Avec Souvenir et Desir

2092 FMBK Helas; E Heclas ce s. grant perte — 2095 FMBEK nouuelle — 2097 E que — 2098 BE puisse — 2101 E omet tant — 2103 E respondroie — 2105 MBEK M. il c. — 2106 E entendissent — 2108 BK Mais — 2109 B Ca; BE qui nescoute; E et entent — 2110 A dist — 2113 E Ore oies ce que ie diray — 2115 E b. ou mal — 2119 Ce vers manque dans K

- 2120 Et Bon Espoir, que plus desir Qu'i te compaingne et te conforte, Combien qu'il soit de tele sorte Et tu es si mal entendans
- Que tu n'iès mie ad ce tendans
  Qu'i te servent de leur mestier,
  Quant tu en as plus grant mestier,
  Eins reputes a desconfort
- Leur bien, leur douceur, leur confort.
  Si qu'amis, je te vueil aprendre,
  Pour faire ta tristesse mendre,
  De quoy Douce Pensee sert,
- 2132 Quant amans le vaut et dessert.

Douce Pensee est une chose Qui est en cuer d'amant enclose, Engendree par Souvenir —

- 2136 D'ailleurs ne puet elle venir —
  Si douce et si melodieuse,
  Si plaisant et si amoureuse,
  Qu'il est po de choses plus sades
- 2140 A cuers qui d'amours sont malades. Et comment qu'elle soit sensible, Vraiement, elle est invisible,
- Car nuls homs ne la voit ne sent,
  Fors cils en qui elle descent.
  Et comment qu'en son cuer la sente,
  Il ne voit ne li ne sa sente.
- Mais elle est de si noble affaire

  2148 Qu'en cuer d'amant fait tout contraire

2122 FK Que un bien; MB Que bien; FMBK qui; E que soies; K celle; E tel — 2123 FBK yes; M ies — 2125 B' corrige Qui en Quilz — 2127 B' reputé (pour reputes); M a endescort — 2130 F tritesse — 2137 EK ont omis et — 2139 E chose; K ch. si sades — 2140 M As — 2143 E nul homme nel v. — 2145 EK que son c.

Et toute dolour oublier. Et pour ce te vueil supplier, Et si le te lo et conseil,

2152 Que tu uses de mon conseil.

Je t'ai dit que Douce Pensee Est de Souvenir engendree, Dont toutes les fois qu'il avient

- Que de ta dame te souvient, Se tu n'as pas en temps passé Son commandement trespassé, Eins l'as servi sans decevoir,
- 2160 Tu dois en ton cuer concevoir, Ymaginer, penser, pourtraire La biauté de son dous viaire Et ses crins d'or, crespes et longs,
- Qui li batent jusqu'aus talons, Et de ses dous yeus les espars, Seur toy mignotement espars, Et de sa tres douce bouchette,
- 2168 Riant a point et vermillette, La douce et attraiant parole Qui t'a mis d'amer a l'escole, Son menton, sa gorge polie,
- 2172 Son col plus blanc que noif negie, Et de son gent corps la façon En qui n'a point de meffaçon. Après tu dois considerer
- Dedens ton cuer et figurer Les vertus dont elle est paree Et sa tres bonne renommee,

2156 K de tamie — 2150 K seruie; E desserui — 2160 K omet ton — 2163 K clins — 2164 B bastent; E iusques aus t.; MBK iusquau — 2166 FMBEK Sur — 2169 K attiant — 2172 E corps; FM noy — 2174 M En quel — 2175 K Ampres —

2190

Ses meurs et ses conditions
Qui en toutes perfections
La parfont si de corps et d'ame
Qu'on la tient pour la milleur dame
Qui soit en monde et la plus belle :

2184 Chascuns la claimme bonne et bele.

Lors dois avoir l'impression De ceste ymagination Et de ceste douce figure

Que Dous Penser en toy figure, S'en dois en ton cuer une ymage Faire, a qui tu feras hommage. Et se des amoureus biens fais

T'a de sa grace aucuns biens fais,
Present li, les dois tire a tire
Doucement recorder et dire,

Et elle te confortera A tes besoins et t'aidera.

Elle adoucira ta dolour Et refroidera ta chalour; Ta famine saoulera

2200 Et ta grant soif estanchera.

Se tu gis a la terre dure Sans tapis et sans couverture, Seur fainc, seur estrain ou seur paille

Ou sus lit dur, s'on le te baille, Elle t'ara si anobli Que tu mettras tout en oubli

<sup>2179</sup> K murs — 2181 E parfeint — 2182 E a la — 2185 E doit — 2187 K Et ceste tres douce f. — 2189 B un — 2191 FK bienfais — 2193 E dire a t. — 2196 FBEK et aidera — 2197 et 2198 manquent dans K — 2203 FMBEK Sur... sur... — 2204 FMBEK sur — 2205 B enobli; K ennobli; E ennoubly

Et tous les maus et ta grevence Penras en bonne pacience.

> Aussi m'as tu dit de Desir Qu'i te fait durement gesir, Avoir lons jours et longues nuis,

- Et dis qu'il te fait trop d'anuis.

  Mais se tu ne la desiroies,

  Vraiement, petit l'ameroies,

  Qu'aussi com li desirs est grans,
- Est li amans d'amer engrans, Et quant desirs de li se part, D'amours y vient petite part. Mais tu yès trop fort arrudis
- De ces pointures que tu dis,
  Qui tant sont anteres et sures
  Et a ton cuer pesmes et dures,
  Et s'en as plus de cinc cens muis
- Ou qu'il n'a d'eaue en cinc cens puis.

  Je le tien a grant ruderie,

  Quant tu t'en pleins, et a sotie,

  Car ce ne sont que ramembrances,
- 2228 Monitions, ramentevances
  De l'image qu'est figuree
  En ton cuer par Douce Pensee.
  Avoir y deüsses plaisence
- Et penre grant joie et pais en ce Qu'amours et ta dame jolie Te font mener si douce vie

2208 BEK Prenras — 2209 E Ainsi — 2210 B Quil — 2212 FMK qui — 2213 K tu bien la d. — 2214 K lauroies — 2216 BEK Et — 2218 B' meint — 2220 FMBEK ses — 2221 E seures — 2223 EK mus — 2224 FK qui; K en .i. puis — 2226 K Que; E et assotie — 2228 E Manissions et lamentances — 2231 E remambrance — 2232 K Prenre g. joie et pacience

Com de sentir les maus d'amer, 2236 Qui sont tuit dous, sans point d'amer.

> De ton espoir que perdu as, Vraiement, tu te partuas; Biaus amis, quant tu le perdis,

- 2240 A male chose t'aherdis,
  Car chose n'est si neccessaire
  Pour le fait que tu as a faire
  Comme est avoir bonne esperence.
- Tu ne dois pas faire doubtance, Eins le dois clerement savoir. Et se son pooir vues savoir, Sans oublier chose nesune,
- 2248 Quier en « Remede de Fortune » Et en mon « Lay de Bon Espoir » Ou je l'aimme, et hé desespoir. Nompourquant, j'en diray deus mos :
- Certes, de ce bien vanter m'os, —
  Et ne soit nuls qui s'i oppose! —
  Qu'en amours n'a si bonne chose
  Ne qu'amant doient amer si
- 2256 Comme esperence, après merci.
  Si te lo que tu la repreingnes
  Et que dedens ton cuer la teingnes
  Avec l'ymage gracieuse:
- 2260 S'aras compaingnie amoureuse, Aussi comme une trinité, Car ce sera une unité De toy, d'espoir et de l'image.
- 2264 Pren la dont, si feras que sage.

2236 FBEK tous; K sen — 2240 E ten hardis — 2245 E Mais — 2246 K Et de s. p. pues s. — 2250 M hez; E de lespoir — 2251 EK ie d. — 2253 K qui ce suppose — 2254 K douce — 2255 FME quamans; BEK doiuent; FMK ci — 2257 K le repeignes (sic) — 2258  $B^{\dagger}$  a biffé que; B retiennes; E retiengnes

Se tu le fais, il te vaurra, Car ci après le temps venra Que ta dame sara ta vie,

Et s'elle scet que sans partie
Has son ymage enmi ton cuer,
Ne t'oublieroit a nul fuer,
Eins t'amera plus que devant.

2272 Et aussi je t'ai en couvant Que tant est ferme et veritable, Juste, loial et amiable, Qu'en si tres parfaite bonté

2276 Ne porroit estre fausseté.

Quant le bon poëtte Orpheüs Fu atout sa harpe meüs Pour aler Erudice querre

2280 En une trop estrange terre —
Ce fu droit en la region
D'enfer, ou fu sa mansion,
Par le serpent qui si l'a mort

2284 En talon qu'elle en ot la mort —
S'esperence de la ravoir
N'eüst, pour quanqu'il a d'avoir
En tout le monde entierement

2288 N'i fust alez, mais vraiement
Esperence le conduisoit
Qui ad ce faire le duisoit.
Si s'en ala a grant eslais

D'enfer ou mainte ame dolente 'Pleure, souspire et se demente.

2265 E venra — 2267 E d. ce sera; K sera tamie — 2268 BE Et celle; K scest — 2269 E A — 2270 E troublieront — 2271 E Mes — 2272 E ainsi — 2277 E omet bon; BK li bons — 2281 K Et — 2283 K Pour — 2285 K Desperance — 2288 F Ne; K Nil — 2291 MBE grans — 2292 E Droitement deuant le p.

A l'entree de ce passage Trois dames ot, pleinnes de rage, 2296 Et s'estoient si grans maistresses Ou'elles s'appelloient deesses, L'une d'orgueil, l'autre d'envie, L'autre de toute tricherie. 2300 La leurs crins serpentins pingnoient Et d'autre chose ne servoient Que d'elles pingnier et trecier, Et toutes ames adrecier 2304 Faisoient en l'internal flame Qui toudis art et toudis flame. Orpheüs qui sa harpe avoit Et qui seur tous chanter savoit 2308 Et de tous genres de musique Avoit le sens et la pratique Et en su plus'souverein mestre Ou'homme né ne qui fust a nestre, 2312 Sa harpe acorda sans delay Et joua son dolereus lay Et chanta de vois douce et seinne, De si grant melodie pleinne, 2316 Ou'a sa vois, qu'a ses instrumens, Fist cesser d'enfer les tourmens;

De la douceur, quant il l'oirent.
J'ay son lay maintes fois veu
Et l'ay de chief en chief leü,
Mais plus ne contient, fors qu'il prie

Car les infernaus s'esjoirent

2324 Qu'il rait Erudice s'amie.

<sup>2296</sup> E d. et pl.; F pleinne -2305 K a -2307 K herpe -2309 M Car; K gentes -2311 FM sourcrains -2312 E Que homme nul qui f. -2315 A vois si douce -2318 K corrige le ourment en les tourmens -2319 MK sesioierent -2320 MB ont omis  $1^{\circ}-2321$  E mainte toiz -2324 K ait

Aussi fort de li te puis dire : Par la grant douceur de sa lire Les nimphes des bois le sievoient

- 2328 Et les grans arbres s'enclinoient Pres de lui pour lui escouter. Assès t'en porroie conter, Car de tous genres, a grant nombre,
- 2332 Y venoient pour lui faire umbre.

  Les sers et les bestes sauvages

  Le sievoient par les boscages;

  Les rivieres aler faisoit
- 2336 Encontremont, quant li plaisoit,
  Pour son chant oïr et sa harpe
  Qui doucement resonne et harpe.
  La ot mainte larme plouree
- 2340 En la tenebreuse valee
  Des ames qui entroublierent
  Leurs peinnes dou chant qu'escouterent.
  Aussi li roys des infernaus
- 2344 Getta jus craus et gouvernaus Et se cessa, pour la merveille, Que plus les ames ne traveille. Trop s'en merveille Proserpine,
- 2348 Qui d'enfer est dame et roïne, Que li rois infernaus ravit En un vergier ou il la vit, Ou elle cueilloit des flourettes
- 2352 Avecques pluseurs pucelettes.

## Mais un po laissier ma matire

2325 K fors — 2327 F dou; KE du; E seruoient; K suiuoient (de même dans la suite). — 2328 K grant — 2332 E Le suiuoient; B II B' IIz! — 2334 E Y venoient; F bosquages — 2338 BK raisonne — 2343 F de — 2344 B' craux; K ius mas et — 2345 F si — 2346 K Que pas les — 2348 E ert — 2352 E Auec — 2353 B matiere

|              | Vueil, pour toy dire tire a tire       |
|--------------|----------------------------------------|
|              | Comment ot ceste roiauté               |
| 2356         | Proserpine pour sa biauté,             |
|              | De Typhoeüs, de Venus,                 |
|              | Et pourquoy Pluto fu venus             |
|              | Pour enserchier et pour vëoir          |
| 2360         | S'enfers voloit fondre ou chëoir.      |
|              | Je te di que Typhoeüs                  |
|              | Fu uns jaians trop deceus,             |
|              | Que dechacier volt par sa guerre       |
| 2364         | Les dieus dou ciel et de la terre.     |
|              | Mais li dieu si fort s'en courcierent  |
|              | Que crueusement s'en vengierent :      |
|              | Ne fu adjournez ne semons,             |
| 2368         | Eins fu mis entre quatre mons          |
| 2308         | Trop pesans et trop mervilleus.        |
|              |                                        |
|              | Tout enmi fu li orguilleus,            |
|              | Qu'i voloit les dieus desprisier       |
| 2372         | Et li plus qu' eaus faire prisier.     |
|              | Trinatris avoit seur son chief,        |
|              | Qui li faisoit trop de meschief;       |
|              | L'autre aus piez, le tiers a senestre, |
| <b>2</b> 376 | Et le quart estoit a son destre.       |
|              | La fu li chetis si estrains,           |
|              | Si tourmentez et si destrains,         |
|              | Qu'il savoit bien qu'il avoit tort.    |
| 2380         | La se bestourne et se detort,          |
|              | Si que les quatre mons escroste        |
|              | Dont li rois d'enfer de ce crosle      |

K of fait c. -2357 E thiopheus: K thiphoens et de -2358 BE Et pourquoy plus tost fu v. -2361 A typheus; E thiopheus -2363 B' de chachier pour decachier -2364 K Le dieu -2365 FK diex: A se c.; E couroucierent -2370 E Ou milieu -2371 FMBEK Qui -2373 E Trinatis -2375 E Lun... et lautre; MB au -2376 M sa -2380 K destourne; E La se destraint -2381 FMK escrole; E escrolle -2382 FMK crole; E crolle

- Ot tel paour que tout en l'eure

  Sus trois chevaus plus noirs que meure
  Yssi hors de sa mansion
  Pour faire visitation
  S'il avoit crevace ou fendure
- 2388 En murs de l'infernal closture,
  Pour ce qu'il y vuet pourvëoir,
  S'il y puet nul deffaut vëoir.
  La court et par mons et par vaus
- 2392 Pluto sus ses faëz chevaus
  Sans frein, sans culiere et sans bride.
  C'est horreur dou vëoir et hide.
  Venus qui estoit pres de la
- 2396 Son dous ami chier appella
  Qu'elle baisoit et acoloit
  (Autre plaisence ne voloit)
  Si li a dit moult doucement:
- 2400 « Amis, dessous le firmament
  N'a creature qui t'eschape,
  Tant ait cours draps ne longue chape.
  Tuit congnoissent ta grant puissance
- 2404 Et tuit te font oubeïssance.
  Vesla Pluto, le dieu d'enfer,
  Qu'est plus dur et plus noir que fer.
  Moustre li ce que tu sces faire,
- 2408 Car il est de si put affaire
  Que signeur ne te vuet clamer.
  Ami, je te pri, fai l'amer ».
  Cupido entent sa requeste,
- 2412 Si li ottroie et tost s'apreste

2385 E Y. il h. de sa maison; K = 2386 manque dans K = 2387 K Sil a. ocenace en non sic) = 2388 ME Es; B = 2387 Ens; K = 2398 Les; K = 2398 E Plus tost = 2398 K omet et = 2398 E C. hideur; K = 2398 R omet et = 2398 E C. hideur; K = 2398 E Qui est plus dur et noir = 2408 E Qui est plus dur et noir = 2410 FBK Amis; E = 2498

Pour traire au dieu une saiette De trop grant force et trop bien faite. Cupido a pris l'arc turquois;

- 2416 La saiette trait dou carquois, Qui fu tranchans et affilee, Longue, droite et bien empanee. La saiette mist en la coche,
- 2420 Moult fort tire et elle descoche; Le dieu d'enfer tel cop en baille Que tout droit parmi la coraille Li a mis le fer et le fust.
- 2424 Cheüs fust, se si fors ne fust.
  Or est Pluto enamourez,
  Mais la n'est gueres demourez,
  Eins va et vient et court et serche;
- 2428 Partout fait son cerne et sa serche.
  Tant est alez les saus menus
  Qu'il est en Parguse venus.
  Parguse, c'estoit un vergier
- 2432 Si bel, si gent, qu'a droit jugier Il n'estoit lieus plus delitables; Printemps y estoit pardurables. Tuit cil qui sont et ont esté
- 2436 En vint et quatre jours d'esté
  Ne te diroient les delis
  Dou vergier, tant estoit jolis,
  Et pleins d'odeur plaisant et fine.
- 2440 La fu la belle Proserpine

2415 Dans F alinéa; B lac; BEK trucois — 2416 B' corrige siete en saiete — 2417 M Qui tr. fut et a. — 2418 FMBE empen(n)ee — 2419 B La siete; B' ajoute tost entre mist et en; K coiche — 2420 E Qui tout droit et fort se d.; K descoiche — 2421 M Au — 2424 FMBEK fort — 2426 K not g. demoure — 2427 B' charche; E chace — 2428 E chace — 2430 ME perguse (id. 2431) — 2431 K P. estoit — 2433 E nestoit nul si delitable — 2435 M sont qui ont

Qui cueilloit o ses compaingnettes Roses, esglentiers, violettes. Mais si tost com Pluto la vit,

- 2444 Il l'ama et si la ravit.
  Proserpine a haute vois crie:
  « Aïe, dieus! Aïe!
  Ha, Cerès, deesse de blee.
- 2448 Je te suis tollue et emblee!
  Helas! mere, que devenray?
  Certes, jamais ne te verray! »
  Pluto s'en va grant aleüre,
- 2452 Mais ne va trot ne ambleüre, Eins samble que ce soit la foudre; Il fait entour lui si grant poudre Qu'elle vole jusqu'a la nue.
- 2456 Proserpine a en mi tenue,
  Qu'il ne vuet pas que l'en la voie.
  Il scet bien la plus droite voie:
  Les estans dou souffre a passez
- Et d'autres mauvais pas assez.
  Dyane qui vit la merveille,
  Moult li desplaist, moult se merveille
  De Dis, qui la deesse en porte,
- Qui moult se pleint et desconforte.

  Dyane laissa sa fonteinne

  Et s'escria a haute alainne:

  « Dis, tu ne l'en porteras mie!
- Tu l'as mauvaisement ravie. Je te deffendrai le passage,

2441 K cuilloit — 2450 manque dans K — 2452 M vat; E lambleure — 2455 B voule; B corrige mer en nue; K iusqua samie — 2457 K que on; E com; M que la lauoie — 2459 E estaux — 2461 F vist — 2462 E sen m. — 2463 E Des; K De cil; FMBEK que — 2464 E Moult se pl. et se d. — 2465 EK la — 2466 K lescria — 2467 E Os; M nen — 2468 F la — 2469 M deffenderay

- Car tu es sus mon heritage. Laisse moy tantost la pucelle! »
- 2472 Quant Dis entendi la nouvelle, Ses chevaus hastë et son erre Et durement, sans mot dire, erre. Vers les estans de Sicanie
- 2476 A Pluto sa voie acueillie.

  Dyane li volt contrester,

  Mais ne le pot pas arrester,

  Car li maufez, que Dieus maudie,
- 2480 Sot trop de mal et de boidie:

  L'iaue fiert, et la terre s'uevre.

  Par la vuet achever son ouevre,

  Car ce fu sa voie et s'entree
- 2484 En la tenebreuse valee.

  La Proserpine d'aventure

  Perdi ses fleurs et sa seinture

  Qui cheï enmi la fonteinne
- 2488 Qui moult fu douce, clere et seinne, Mais la fonteinne en devint trouble, Dont Dyane si fort se trouble, Et pour la deesse ravie,
- Que par larmes fina sa vic.

  Cerès la sainture trouva,

  Qui sa fille en mains lieus rouva,

  Et ce fu la premiere enseigne
- 2496 Qui Proserpine li enseigne. Je ne te puis mie tout dire Ce qui est de ceste matyre:

2470 FBK yes; M ies — 2473 K Son cheuau; FMBEK hasta — 2474 F mot dit — 2475 BEK sichanie — 2476 FMBEK adrecie — 2477 K le; FK vost; M vot — 2478 B post; E volt — 2489 E omet en; FMB tourble — 2490 AE D. leaue (E lyaue); K moult fort; FM tourble; B courble — 2492 EK Qui par lermes — 2494 A mais 1.; EK maint lieu — 2496 E Que

Comment Cerès par toute terre 2500 Sa fille ala serchier et querre; Comment elle escommenia

> Sicanie et quanqu'il y a; Comment les bestes des charrues

2504 Faisoit morir par mi les rues
Et destruisoit tout labourage;
Comment dou roy d'enfer l'outrage
Li fist savoir Arethusa:

2508 Comme Elchalaphus encusa Proserpine qu'il vit mengier Dou fruit d'enfer en un vergier; Comment elle fust retournee,

2512 S'elle n'en fust desjeunee.

Mais je t'ai compté la rapine

Que Pluto fist de Proserpine,
Si com l'istoire le raconte.

2516 Or vueil revenir a mon compte.

Tantalus, qui la muert de soy Et s'a l'iaue d'encoste soy, Sa soif et sa peinne entroublie

2520 Pour la tres douce melodie
Dou bon pouete qui enchante
Tout enfer, quant il harpe et chante.
D'Ysion la roe repose,

Qui est si dolereuse chose,
Qu'entour sont roes tous ardans

2501 FMBK escumenia — 2502 E Sichanie — 2504 K enmi — 2506 K le roy; B loutaige 2507 M La; K Le; FK arecusa — 2508 EK Comment; E calaphus; K elchanaphus nosa — 2509 E qui — 2511 M fu — 2512 M corrige fu en fust; E desuniee; K Celleement fu defrennee — 2513 K tai toute la r. — 2515 F lestoire — 2516 F conte — 2518 FBK de coste; E par deuers — 2521 K Son; F poete — 2523 K rature après la (roe illisible) — 2524 E dolente — 2525 FK tous roes

Et li las est dessous adans. Et a Sisiphus point ne grieve

- 2528 La grant roche pesant et grieve. Et Tycius, qui son entraille Et son jusier aus voutoirs baille, Oublia sa male aventure,
- Ni li voutoir n'en orent cure,Pour la harpe oïr et le sonDe son chant et de son arson.

Les beles Dyanes geterent
2536 Jus les tamis qu'elles porterent
Et leurs sëaus qui sans fons sont;
Moult se grievent et riens ne font,
Qu'elles ne cessent de puisier

- 2540 Pour l'iaue fuitive espuisier;
   Mais elles perdent bien leur peinne,
   Qu'adès est comble la fonteinne;
   Ce sont les trois filles Belli.
- 2544 Plus n'en di, mais n'i a celi Qui face jamais autre chose, Ne qui plus jamais se repose. Brief, d'enfer toutes les roïnes
- 2548 Plouroient larmes serpentines,
  Ce qu'onques mais ne fu veü;
  Et ce si forment esmeü
  A le dieu de la chartre obscure
- 2552 Qu'il fist mander grant aleure Erudice, et si la rendi Au pouette qui l'atendi;

2526 F ardans — 2528 K roe; E et fiere — 2529 B teicuis; E tricius — 2530 FB votoirs; M voltoirs; E voutours; K vaincus — 2532 FB votoirs; M voutoirs; E voutour; K vortus — 2537 MK leur — 2539 F puissier — 2542 E est plaine; K est trouble — 2543 M beli — 2545 E iamais — 2548 K lermes — 2552 fist est ajouté dans B — 2554 K Empoete; F poete

- Mais ce fu par un tel couvent
  2556 Qu'Orpheüs dut aler devant,
  Celle après, et s'il resgardoit
  Darriere lui, il la perdroit.
  Mais amours qui les cuers affole
- 2560 Et desirs, ou pensee fole, Li fist derrier li resgarder, Et Erudice, sans tarder, S'en fuï en la chartre horrible
- Qui trop est hideuse et penible,
  Et de ses yeus s'esvanuï.
  Orpheüs après li fuï.
  Mais c'est niant, bien puet savoir
- 2568 Que jamais ne la puet ravoir;
  N'i vaut riens chose qu'il argue,
  Car il l'a a tous jours perdue.
  Nompourquant li fols retourna
- 2572 Et set jours entiers sejourna
  Devant la dolereuse porte,
  Qu'il n'est homs qui riens li aporte.
  Sa soif estanche de son plour
- 2576 Et sa faim paist de sa dolour.
   Mais la puet assez demourer,
   Assez puet braire, assez plourer
   Et pleindre sov tant qu'il vorra,
- 2580 Que jamais ne la reverra :
  Si que de la se departi
  En moult grief et moult dur parti,
  Et laist Erudice la clope,
- 2584 Et s'en retourna en Redope,

2558 FEK Derriere; M Derrier; FB perdoit — 2561 E derriere — 2565 et 2566 sont intervertis dans K=2568 E auoir — 2569 K ague — 2570 K y la; M il ha — 2572 K En ... demoura — 2574 E nut nulz — 2575 E soit — 2577 B peust — 2578 E A. braire et assez crier — 2579 E soy ce quil; K venra — 2580 B rauera; K retraira — 2583 E erudipe — 2584 FM Si

Et devint homs de tel affaire Que ne le vueil mie retraire, Car li airs corront et empire

2588 De parler de si vil matyre.

Mais onques puis ne volt clamer

Dame amie, ne femme amer.

Dont les dames de Cyconie,

2592 Pour itant que leur druerie Ne volt avoir, le lapiderent. Car dars et lances li getterent, Pierres, caillos et roches dures:

2596 En ce mirent toutes leurs cures.

Mais li poetes qui chantoit

Les roches dures enchantoit,

Si que nul mal ne li faisoient,

2600 Mais devant li s'amolioient. Lors les femmes, que Dieus maudie, Feïrent trop grant renardie, Car elles feïrent ensamble

2604 Si tres grant noise, ce me samble, Qu'on ne pot oïr le chanter Qui les roches sot enchanter, Et la failli l'enchantement

2608 Qui vint de son dous chantement, N'onques puis chanson ne chanta, Bois ne rivieres n'enchanta, Einsois le poette divin

2612 Fu la mors et gettez souvin.

Les nimphes dou bois le plourerent
Parfondement, car moult l'amerent,

2586 E li — 2589 BK vost — 2592 BK deruerie — 2593 FBK vost; M vot — 2594 M getarent — 2595 FMB caillaus; K caillous; E P. taillans — 2596 E Et en ce mistrent leurs estudes; K En metent tretoutes l. c. — 2600 E sumilioient — 2602 E Si firent; B reuardie; K reuerdie — 2603 E firent — 2605 K Quen — 2611 FMBEK deuin — 2614 AF P. et m.

Et de tous les arbres les genres,

2616 Les grans, les moiens et les menres,
Et les rivieres ensement
Le plourerent parfondement
Et si qu'elles en furent tourblees

2620 Et acreües et plus lees.

Je ne te puis mie tout dire,

Que devint son chief et sa lire,

Et comment Phebus le sauva

Dou fier serpent qui le trouva, Et comment son ame en enfer Ala, et comment Lucifer D'Erudice la compaignie

Li bailla, sa femme et s'amie,
 Car ce seroit a reciter
 Trop longue chose et a diter.
 Mais selonc la poeterie,

2632 Telle fu sa mort et sa vie.
Cuides tu, s'Orpheüs sceüst
Qu'Erudice avoir ne deüst,
Qu'il se fust mis en aventure

2636 D'entreprendre voie si dure? Nennil; mais Espoirs l'i mena, Qu'i si bonnement s'en pena Qu'il heüst son fait achevé,

S'amours ne li heüst grevé.
Si qu'amis fay, que qu'il avengne,
Qu'esperence adès te compeingne,
Car c'est la milleur compaingnie

2615 M aubres — 2616 E omet et — 2618 E ploroient — 2619 AFB quelle (B' quelles); K que; B' ajoute en; BEK troublees — 2620 E acreuees — 2621 K Je ne puis mie tretout d. — 2631 E Et comment la p. — 2633 E omet tu; M tu que sorpheus — 2635 FBK Qui — 2636 F Dentrepeure; E Demprenre v. si tresdure — 2637 E mail — 2638 E se p. — 2640 E mene — 2641 ME quoy; BEK auieingne — 2642 E a. en toy maigne

2644 Qu'a cuer puist estre acompaingnie.

Quant Paris ala querre Heleinne, Dont il endura moult de peinne. Il y ala en esperence

2648 D'avoir s'amour et s'acointence; Et quant si tres bele la vit, Par le gré d'elle la ravit Ou temple Juno la deesse.

2652 Venus li bailla sa promesse
Que elle li avoit promise,
Quant seur li fu la cause mise
Pour donner la pomme dorce

2656 Que Discorde avoit aportee
Aus trois deesses de valour,
L'une de scens, l'autre d'amour,
L'autre de richesse et d'avoir.

2660 Chascune la voloit avoir,
Mais Venus tant le sermonna
Que li pastouriaus li donna,
Dont toute Troie fu destruite

Et tuit li sien mort ou en fuite,
Et il meïsmes en fu mors,
Dont Heleinne ot meint dur remors
Et ploura meinte larme amere

2668 O Ecuba, sa chiere mere.

Paris, entre lui et sa gent,

L'en menerent par mer nagent
A Troie ou fu sa mansion

2644 E Con puist auoir en compaignie — 2646 E e. mainte paine — 2647 K Y li ala — 2651 FMBK Eu — 2652 E la — 2653 M ajoute lors entre avoit et promise — 2656 K aporte — 2658 A donnour — 2659 A ou — 2661 E li; FK la sermonna — 2664 FBK tout; M tous li siens; FMBEK mors — 2665  $MB^t$  meisme — 2666 MBK mains durs r. — 2667 M maintes larmes ameres — 2671 M troies

- Dedens le chastel d'Ylion.
   Cuides tu, se Paris pensast
   Que dame Heleinne le tençast
   Ne qu'a s'amour deüst faillir,
- 2676 Qu'il la fust alee assaillir?
  Nennil, mais quant pas ne failli,
  Je di qu'espoirs moult li vali,
  Qu'espoir, ymagination
- 2680 Font le cas, c'est m'entention, Et les besongnes mieus en viennent A tous ceaus qui en bien les tiennent.

Quant Herculès se combati

- Atheleüs, qu'il abati,
  Pour la bele Deyamire,
  Qui estoit tant belle, a droit dire,
  Qu'autre dame ne damoiselle
- 2688 N'estoit si gente ne si belle —
  Atheleüs avoit maniere
  Tele qu'en une grant riviere
  Se muoit ou en un serpent
- 2692 Qui tenoit de terre un erpent, Ou tor sauvage se faisoit Toutes les fois qu'il li plaisoit — Si se mua en un fier tor.
- 2696 Herculès par le destre cor Le prist et si fort le hacha Qu'il li rompi et arracha,

2673 Les mss. sauf A ont un alinéa — 2676 FMK Qui — 2677 E point; FM fali — 2678 FM $\lesssim$  K quespoir; K vailli; E qu. li abely — 2686 K le cuer — 2684 A A atheleus; M A theleus; B A achelenz; K Atheleus; E A archelaus — 2685 K tresbelle; E deyannire; K dyanire — 2686 E si belle — 2689 B Athelenz; K Athelus; E Archelaus — 2691 E m. il en — 2692 MEK arpent — 2693 et 2695 K tour — 2697 B'E sacha; K chaca — 2698 K arreta

2720

Dont Atheleus desconfis Fu et son cor pris et confis. 2700 Les Naiadiennes le prirent, D'espices et de fleurs l'emplirent Et de pommes, si l'emporterent Et puis si le sacrefierent 2704 Et le tenoient a l'office, Quant faisoient leur sacrefice. Et scez que Herculès devint? Il vesqui des ans plus de vint 2708 En si grant saut, en si grant bruit Oue tous li mundes de li bruit. Mais la belle Deyamire Le fist morir a grant martyre, 2712 Nom pas malicieusement, Einsois le fist ignoranment Par la chemise envenimee Oui li fu d'elle presentee. -2716 Nessus estoit un sagittaire Oue Herculès occist a traire, Si qu'il fu a sa mort tendant. A la belle fist entendant

Et la belle qu'amours affole Fu deceüe comme fole, 2724 Que, pour croire son anemi, Perdi Herculès son amy.

Mais Herculès ne se tint mie 2699 B athelens; E archelaus — 2700 K Fu en s.; AMK corps

Que tant come il la vestiroit, Par amours autre n'ameroit.

<sup>- 2701</sup> K naiadeennes; E naadiennes; M traiadiennes; B' la p. - 2703 E des - 2704 FB puis se; K puis ce; E omet si; BE la - 2706 K Que - 2707 Les mss. sauf A scez tu que - 2710 manque dans K - 2711 E desannire; MK deyanire; B dyamire - 2717 M Nexus - 2719 E la mort - 2724 K En fu - 2725 FMBEK Quant - 2726 A son a amy

- 2728 A li, eins fist une autre amie Qu'il ama, une damoiselle Qu'on clamoit Yolaim la belle, Et tant l'ama, c'est chose voire,
- 2732 Qu'il en perdi scens et memoire.
  S'onneur et sa chevalerie.
  Lors de si mortel jalousie
  Deyamire fu esprise
- 2736 Que li envoia la chemise Par Licas, qui en roche dure Fu muëz (encor en mer dure). Herculès einsi s'en vanja,
- Mais puis ne but ne ne menja, Eins fu mors et deïfiez Par les dieus et glorefiez.

Cuides tu qu'Herculès peüst

- Avoir, s'esperence n'eüst,
  Si belle et si noble victoire?
  Je ne di pas qu'on doie croire
  Qu'esperence dou tout le face,
- 2748 Mais elle conforte et solace
  Et donne cuer et hardement
  Par tout ou elle est vraiement.
  Et aussi estoit la presente
- 2752 La douce ymage cointe et gente De la bele Deyamire Ou Herculès souvent se mire. Aussi bien te pues tu mirer
- 2756 En ton ymage et remirer

2729 E Ains ama — 2730 E Appellee yolent — 2735 B Deyamnire; E Deiannire; K Dyanire; B fu fu; K fu de lui e.; FMK emprise — 2736 E Qui; K Quel — 2746 K pas comme doie croie (sic) — 2747 K ce face — 2753 E deyannire; K corrige dyamie en deyamie — 2756 E regarder

Sa grant biauté, son cointe atour Et son gentil corps fait a tour, Et esperer qu'encor sera

- 2760 Li bons jours qu'elle te fera Joie par parole et par fait De cuer fin, loial et parfait.
- Mais, pour chose que je te die,
  Garde toy bien que t'estudie
  Soit adès tout premierement
  En servir Dieu devotement,
  Qu'il n'est amour qui se compere
- A s'amour, foy que doy saint Pere, Ne chose, tant soit pure, eu monde, Ne que riens contre tout le monde, Ou comme une ymage en pointure
- 2772 Contre une vive creature.
  Encor te dirai un confort
  Ou moult durement me confort,
  Et tu t'i dois bien conforter
- 2776 En l'oïr, et en deporter, S'un petit me vues escouter. Je te vueil prouver et conter Que ta prise est pour ton millour,
- 2780 Ton bien, ton profit et tonnour.
  On dit souvent parmi la ville,
  Et le tient on pour euvangile
   Pluseurs fois l'ay oi debatre —
- Qu'il te faloit l'un de ces quatre, Se tu nous fusses demourez : Car tu fusses deshonnourez,

2758 EK gentilz — 2762 E De fin cuer — 2769 E pur — 2771 E painture — 2773 E E. dirai un reconfort — 2776 K ten d. — 2777 K veult — 2780 FM pourfit — 2784 FMK Qui; K ce; EK failloit; E ses — 2785 K tu ne f. — 2786 E Tu nous feisses d.

- Mors, ou pris. ou que la bataille
  Veinquisses, et c'estoit sans faille
  Une moult forte chose a faire,
  Qui bien considere l'affaire,
  Car les gens d'armes a grans routes
- 2792 S'en alerent, et nom pas toutes, Car li preudomme demourerent, Et tuit li autre s'en alerent. La fu pris li bons rois de France
- Qui ot tel cuer et tel constance Qu'onques Judas Machabeüs, Hector ne Cesar Julius, Alixandre ne Charlemainne
- 2800 Qui tint l'empire en son demainne, Godefroy de Buillon n'Artus, Ayaus, Achillès. Troïllus, Gauvains, Tristans ne Lancelos.
- 2804 Rolans n'Ogiers bien dire l'os, —
  Guillaume, Oliviers ne Pompee
  N'orent si tres bonne journee
  Ne ne firent tant comme il fist.
- 2808 En un jour trop en desconfist;
  Mais seuls ne pooit pas souffire
  Pour tout le monde desconfire,
  Qu'entour lui furent pris et mort
- 2812 Sa gent de moult piteuse mort, Et il pris : c'est pitez et dieus. Or pri devotement que Dieus Et sa mere le nous ramaint
- 2816 Et que pacience li maint,

2789 E fort - 2791 M grant - 2793 E Qua - 2797 F Quonque; K macabeus - 2790 FMB Mixandres - 2801 M Godefroys; BK billon - 2802 E Aiax - 2805 FM Guillaumes; F ponpes; A pinpee - 2805 A Norrent - 2809 K ceulz - 2811 K Car., fut + 2813 E pris dont ce fu pitieux; M duex; B duelx; K deulz - 2816  $B^{\dagger}K$  en Ii; E Ii doint.

Einsi comme je le desir De bon cuer et de vrai desir.

Mais il couvient que je te prueve
2820 Ce que je t'ay dit, sans contrueve.
Mieus te vausist vif enfouïr
Ou dis fois morir que fuïr,
Car tu fusses deshonnourez,

2824 Se tu ne fusses demourez.

Et se mors fusses en la place,
Dieus t'ehust fait honneur et grace.
Et s'il avenist que pris fusses,

2828 Certes, jamais joie n'eüsses,
Car tu fusses si fort pilliez,
Si destruis et si essilliez,
Qu'on te demandast dis fois plus

Que n'eüsses, et au seurplus
De ton tans perdisses la rose,
Qui ne m'est pas petite chose,
Eins me samble la riens, sans feindre,

Que tu deüsses plus fort pleindre;
Ou tu fusses par aventure
Toute ta vie en tel ordure,
Ou par une vintainne d'ans.

2840 Mieus te vaurroit tirer les dans Ou tu yès. Einsi le te prueve. Et qui bien estat, ne se mueve. Ou tu fusses en Engleterre

2844 En prison sous clef et sous serre, Ne peüsses venir n'aler, Et n'eüsses a qui parler,

2819 te manque dans E; K le -2821 M vis -2823 E deshonnourer -2824 E demourer -2828 A ne heusses -2830 A omet et -2835 K omet sans; K saindre -2837 BEK Que -2842 Les mss. sauf E stat; E sestat; F moue -2844 K Enfermez -2845 B' ajoute Ou à la marge devant Ne.

|              | Se n'apreïsses le langage               |
|--------------|-----------------------------------------|
| 2848         | En ta prison et en ta cage.             |
| •            | Mais ce n'est pas chose legiere         |
|              | De l'apenre en tele maniere.            |
|              | La ne trouvasses verité,                |
| 2852         | Equité, raison ne pité,                 |
|              | Plaisence, amour, fors le contraire     |
|              | De tout ce qu'on te deüst faire.        |
|              | Tout ce pucs vëoir clerement            |
| 2856         | Par vray et juste experiment,           |
|              | Car maint en sont mat et perdu,         |
|              | Honni, destruit et esperdu              |
|              | D'estat, d'onneur et de chevense,       |
| <b>2</b> 860 | Et maint de ceste pestilence            |
|              | Sont mort, dont leur hoir tel seront    |
|              | Que jamais ne reverdiront,              |
|              | Dont c'est grans dues et grans damages. |
| 2864         | Mais c'est la guise et li usages        |
| •            | Dou temps qui court presentement,       |
|              | Car on le voit communement.             |
|              | Si qu'il ne t'est pas mescheü,          |
| 2868         | Eins di qu'il t'est tres bien cheu      |
|              | Et que c'est ton bien et t'onnour,      |
|              | Quant tu es pris de tel signour         |

Encor te vueil je sermonner Et un autre conseil donner. Bien croy que tu eschaperas

Qui te fera droit et justise

Et grace, s'a li est requise.

2872

2850 EK la prenre — 2851 A trouvassent — 2853 E Plaisant amour — 2862 BE renuerdiront: M rauerdiront — 2863 F dommages — 2864 M guises — 2868 E Mais; F dist; FK qui; K test bien auenu — 2870 E Que destre pris; FBK yes; M ies — 2873 E Encore.

| 2876 | Briefment, ou delivrés seras        |  |  |  |
|------|-------------------------------------|--|--|--|
|      | A honneur, et Dieus le t'otroie,    |  |  |  |
|      | Car, par m'ame, je le vorroic.      |  |  |  |
|      | Je te pri que tu te meinteingnes    |  |  |  |
| 288o | En tel maniere, ou que tu veingnes, |  |  |  |
|      | Ou'onneur et honnesté toudis        |  |  |  |

Qu'onneur et honnesté toudis
En tous tes fais, en tous tes dis
Aies et en cuer et en bouche,

2884 Car c'est villenie et reproche Et deshonneur certeinnement De parler deshonnestement.

Pour Dieu, ne soies variables,
2888 Mais justes, fermes et estables,
Autant pour toy com contre toy,
Et n'oublie pas mon chastoy,
Car ç'affiert trop bien a personne

2892 Qui vuet que Dieus honneur li donne.
Tu ne dois c'un seul mot avoir,
Mais riens ne dois dire que voir.
Car tes paroles escoutees

2896 Seront plus qu'autres et notees.
Soies liez et abandonnez,
Et partout soit li tiens donnez
De tres bon cuer et volentiers,

Qu'aurrement n'est li dons entiers,
Qu'onques princes, pleins d'avarice,
Ne fu vaillans, c'est trop grant vice.
Ne te doubte d'avoir finance.

2904 Car l'onneur avec la chevence Te venra, se tu le dessers.

2878 F marme — 2883 K en corps — 2884 K vilanie — 2887 E veritables — 2889 M toy quencontre toy — 2891 K a omis trop — 2893 Dans A alinéa — 2897 Dans A alinéa; F Soiez — 2901 FBEK prince; BEK plain — 2904 K deuant.

Et se tu ta richesse sers, C'est trop honteuse servitute.

- 2908 Et saches, biaus amis, que tu te Honnis et mes a deshonneur. Fi de richesse sans honneur! Mais honneur est bien sans richesse,
- D'avoir honneur et povres estre,
  Que sans honneur estre grant mestre
  Et avoir d'or une grant somme.
- 2916 Nompourquant je di, c'est la somme, N'est richesse qui honneur vaille. Honneur est grains: richesse est paille. Dont qui a honneur, il est riches,
- 2920 N'il ne doit or prisier deus chiches, Qu'il ne puet avoir nul deffaut, Qu'onneur demeure et avoir faut.
- Pren garde au bon roy de Behaingne
  2924 Qui en France et en Alemaingne,
  En Savoie et en Lombardie,
  En Dannemarche et en Hongrie,
  En Pouleinne, en Russe, en Cracoe,
- 2928 En Masouve, en Prusse, en Letoe, Ala pris et honneur conquerre. Il donnoit fiez, joiaus et terre, Or, argent; riens ne retenoit
- Fors l'onneur; ad ce se tenoit, Et il en avoit plus que nuls.

2906 E Et se tu richesses dessers — 2908 F sache — 2911 AF et — 2918 E grans — 2920 BE II — 2922 K Honneur — 2923 E Prent; F beheingne — 2925 F alemeingne; K alemaine — 2926 FB honguerie — 2927 K poleine; E ruffe — 2928 M masaulve; E massombe; K monsobe; K lettoe — 2930 K terres — 2932 K a ce ce retenoit.

Des bons fu li mieudres tenus. De son bien tous li cuers me rit,

- 2936 Et pour ç'aussi qu'il me nourrit.
  Il ne pooit estre lassez
  De donner, et s'avoit assez
  Toudis, quel que part qu'il venist.
- 2940 Et par ma foy, s'il avenist
  Qu'il heüst deus cens mille livres,
  Il en fust en un jour delivres,
  Qu'a gens d'armes les departoit,
- 2944 Et puis sans denier se partoit.

  Je le say bien, car je l'ay fait
  Plus de cinquante fois de fait,
  Je ne di pas en si grant somme
- 2948 Com dessus le devise et somme, Einsois le di par aventure. Briefment, il n'avoit d'argent cure Ne riens qu'onneur ne desiroit.
- 2952 La ses cuers seulement tiroit.
  S'il avoit une cote grise
  De drap de Pouleinne ou de Frise
  Et un cheval tant seulement,
- 2956 Il li souffissoit hautement.
  Il n'avoit pas tous ses aviaus,
  Car souvent mangoit des naviaus,
  Des feves et dou pain de soile,
- 2960 D'un haran, d'une soupe a l'oile, Par deffaut de bonne viande. Et si te respon sans demande

<sup>2934</sup> K meilleurs; E le meilleur — 2935 M men rist — 2936 B A omis  $\varsigma'$ ; B qui — 2938 K De donneur — 2943 E Quaus; K le d. — 2944 M deniers; ME sen p. — 2947 M dis; B ensi gr.; EK de si gr. — 2948 B A omis et — 2954 B poleinne; E polenne; E poulaine — 2956 E E souffisoit — 2957 E E anaeus — 2958 E de; E naveaus — 2959 E soise; E segle — 2960 E s. en loile; E a luille — 2961 E E te par — 2962 E respont.

- Qu'il n'avoit tapis ne courtine
  N'autre chose qui encourtine
  Son lit, eins prenoit a l'ostel
  Ce qu'il trouvoit. Onques n'ot tel
  Ou munde, ne si patient;
- De riens n'estoit impatient.
  Et s'il estoit en bonne ville
  Ou en lieu pour le fairë, il le
  Trouvast, c'estoit tout despendu,
- Tout donne et tout respandu.

  Mais il s'aisoit en sa maison

  Si que mieus ne s'aisa mais hom.

Mais je te jur et te prommet

- 2976 Qu'il estoit en si haut sommet
  D'onneur qu'il n'avoit si haut homme
  Voisin, ne l'empereur de Romme,
  Que, s'il li vosist mouvoir guerre
- 2980 Ou faire, qu'il ne l'alast querre Tout eu milieu de son païs. N'estoit pas de ses gens haïs, Car chascuns l'amoit et servoit
- 2984 Pour ce que bien le desservoit. Et adès si bien se chevi Qu'onques encor signeur ne vi Qui telle force avoir peüst
- Qu'en sa terre une nuit geüst.

  Que fist il premiers en Behaingne?

  Que qui s'en loe ou qui s'en plaingne,
  Par force d'armes et d'amis

2967 FM En (Eu?) — 2970 E pour faire; FM i le — 2973 FBEK faisoit — 2974 E Ce: K ne laisa; M hon — 2977 K Souuent — 2978 M nes — 2979 FMK si — 2980 E Quil ne lalast tantost requerre — 2982 E sa gent — 2986 A Quonq — 2987 K celle — 2989 F behengne; K breheigne — 2990 E Qui.

| 106 | LE | CONFORT | D'AMI |
|-----|----|---------|-------|
|     |    |         |       |

- 2992 En subjection les a mis,
  Comment qu'il li fussent rebelle
  Tuit, mais il gaaingna la querelle,
  Et maintes fois se combati,
- 2996 Dont maint grant orgueil abati.
  Après ce vint a Esselingne,
  Une ville qu'est en Duringne.
  La l'ordre ot de chevalerie
- 3000 Et a moult noble compaingnie Se combati par tel maniere Eu milieu d'une grant riviere Que l'eaue en fu vermeille et teinte
- 3004 Une demi lieue d'enseinte.
  Mais ses annemis desconfit
  A s'onneur et a son profit.
- De la s'en ala en Baiviere

  3008 Et a desploïe baniere
  Et compaingnie noble et riche
  Desconfit le duc d'Osteriche.
  Mais il le prist par la ventaille
- 3012 A force dedens la bataille
  Et le mena a Bruguelis,
  Son chastel, ou n'a fleur de lis,
  Car il v fait froit en esté.
- 3016 Bien le say, car j'y ay esté.
  Li rois se dut loer de Mars,
  Car il en ot cent mille mars
  Et pluseurs forteresses bonnes

2992 FMBK A = 2993 FMK qui = 2994 FMEK gaingna = 2995 E mainte = 2997 E esselinge = 2998 E duringe; BK qui est = 2999 K omet of = 3000 K Ot = 3004 AE demie; E liue; B deseinte = 3005 M La = 3006 M A son homeur et son p. = 3007 FMBEK sans alinea; EK bauiere = 3009 K A = 3010 M dotheriche = 3013 E len mena; EK en b.; E brudelis = 3016 Ce vers manque dans EK.

3020 Qui de Behaingne sont les bonnes.

De la s'en ala en Pouleinne Et la conquist a moult grant peinne. Aussi conquist il Breselau,

Qui estoit le duc Boselau,
Et treize dus qui tout hommage
Li firent, par son vasselage.
Je le vi, pour ce le tesmong,

3028 Car partout en seray tesmong.
Bien dis ans roys s'en appella.
Et puis il s'en ala de la
Droit eu roiaume de Cracoe

3032 Et par les glaces en Letoe.
Crestienner fist en une ville
Des mescrëans plus de sis mille.
Li lieus avoit nom Medouagle.

3036 Et ne tien pas que ce soit fable, Qu'encor prist il quatre fortresses Qui dou païs furent maistresses : Xedeyctain et Gedemine,

3040 Gegusë, Aukahan; et si ne
Demoura la homme ne fame
Qui ne perdist le corps et l'ame,
Ne riens qui demourast en vie.

3044 Maugré le can de Tartarie

3020 K brehaingne; M font — 3021 M poulaingne — 3022 grant est ajouté dans M — 3023 K a omis il; E breselan; K beselan — 3024 Ce vers manque dans K; A breselau — 3029 K a omis ans — 3030 K p. si sen — 3031 BKE ou; E glacoe — 3032 M lestoe; FBK lectoe; E lecoe — 3034 A m. en une ville — 3035 E medoagle; K mendonagle — 3036 M Et (biffé) ne tenez; E tiens — 3037 E pr. .iii. forteresses — 3039 A Tedeytain; BEK Cest deyctain (E deictan; K deyttain); K gedenime — 3040 BEK Eguse; M aukahain; B aukain; E aubain; K aubrain — 3043 K a omis en vie — 3044 M le quens; K cartarie.

A qui Letoe est tributaire. Et encor leur fist tel contraire Qu'il leur gasta plus de païs

3048 Qu'il n'a de Bruges a Paris;
Car presens fui a ceste feste,
Je le vi des yeus de ma teste.
Puis fu il par deus fois en Prus

Puis fu il par deus fois en Prusse A moult grant honneur, et en Russe.

A moult grant honneur, et en Russe.

Après conquist en Lombardie

Parme, Rege, Mode, Pavie

Et jusques a douze citez.

3056 On scet bien que c'est veritez.

Il fu sires de Pietrecent

Et de Luques, mais plus de cent,

Voire de mil, tout a un sible,

3060 L'appelloient le roy paisible.

Que fist il devant Basenouve, A Senouain et a Lendouve Et devant La ou fu li Hongres

3064 A cent mille hommes (c'est li nombres)?
Trop fist de choses mervilleuses,
Apertes, sages, perilleuses.
Se toutes les voloie dire,

Je ne les te porroie lire
Ou compter en jour et demi.
Et si n'ot onques annemi
Qu'il ne chastiast par tel guise

 $3045\,FMBK$  lettoe; E leccoe  $-3047\,FMK$  Qui  $-3048\,K$  burges  $-3049\,BEK$  fu  $-3050\,K$  vis  $-3051\,K$  P. fuit par; E .11. ans  $-3052\,E$  ruffe  $-3054\,E$  Parge r. mede p.  $-3058\,E$  luque; K lugnes  $-3059\,K$  mil mais a; E mil a une sible  $-3061\,Les\,mss.\,sauf\,A\,sans\,alinéa;\,AF\,$  basenonne; E basedonne; K vasonne  $-3062\,F$  senoam; M senoaim; BE senoay; K seiray; M omet et; AFEK lendonne  $-3063\,K$  fust  $-3066\,K$  s. et p.  $-3068\,K$  dire  $-3069\,E$  Ne.

- 3072 Que l'onneur en avoit acquise. Mais einsois qu'il finast sa vie, Par scens, par armes, par maistrie Fist que roy, duc, marquis et conte
- Fist son fil, qui a droit le conte,
  Et le fist signeur de l'empire.
  De li ne pense plus a dire,
  Fors qu'il a richesse a son ouès.
- 3080 Si que, biaus amis, se tu vues
  Bien retenir ceste lesson,
  Au cuer t'en sera dous le son
  De ce qu'il fist dessa le Rin
- Me tais, car maint bon pelerin,
  Maint chevalier et mainte dame
  Scevent qu'il n'i ot point de blame

Garde seur tout ta loiauté;

- Ne soit laidure ne biauté,
  Amour, ne faveur, ne haïne,
  Ne chose eu monde qui t'encline
  A faire riens de desloial,
- 3092 Car trop messiet a cuer roial.

  Aussi feroit il en un homme

  Qui n'aroit vaillant une pomme,

  Mais en un prince est plus parent
- 3096 Qu'il n'est en son povre parent.

Et s'aucuns te voloit sousquerre Ou mouvoir en ton païs guerre, Pren conseil a ceuls qui feront

3073~K f. a vie — 3075~E marchis; K maroirs — 3078~E plus dire — 3079~E Mais quil a r. o eulz;  $B^1$  or: K hut; M richesses; K son veulz — 3082~E to sera — Après~le~vers~3086, K ajoute la rubrique: Les ensaignemans damy — 3087~E sor toute 1. — 3092~K a bon loial; E loyal — 3097~M sans alinéa; ME sorquerre.

Tout ce qu'il le conseilleront, Car la chevense avec la vie Y va; pour ce ne doubte mie, Qu'il ne te mesconsilleroient

3104 Pour rien, car il s'en honniroient.

Ne fai pas clers tes consaus d'armes, Qui doivent prier pour les ames Et doivent compter et escrire

3108 Et chanter leur messes ou lire
Et consillier les jugemens
Aus consaus et aus parlemens.
Si que tien chascun en son ordre

3112 Si bien qu'il n'i ait que remordre.

Se tu sens que tes anemis Veingne, mande tous tes amis Et fai tantost ton mandement

3116 Si bien, si bel, si sagement Que nuls n'i sache qu'amender. Mais garde le contremander, Car li contremant dou roiaume

Ont fait ardoir maint toit de chaume,
Dont encor apperent les traces
En mains lieus et en maintes places.
Et s'il faut que tu contremandes,

3124 Garde tov bien qu'a Dieu commandes,

3100 FK qui te = 3102 M vat; E doubtez = 3104 FMBEK riens; E se h.; A homouroient = 3105 M Se; MEK fais; MBE par cl.; EK conseulz (id. 3110' = 3107 K Et conuient c. = 3108 A clanter (sic 1. messe = 3111 B tieng; E tiens = 3114 K Vieingneut; FMBEK pine = 3115 M fait; E fais = 3118 B corrige (garder bien cn'g., le = 3119 E dun r. = 3120 E maint tet = 3122 MBE maint lieu; F maint lieus; B¹ lieux; A leus = 3124 M G. bien toy.

Et mercie tres humblement Ceuls que tu porras bonnement, Et leur offre chiens et oiseaus

- 3128 A chevaliers, a damoiseaus.
  Se tu as que donner, si donne;
  Se ne l'as, di a chiere bonne
  Que bien les guerredonneras,
- 3132 Et le fay, quant aaisiez seras.
  S'einsi le fais, tuit t'ameront
  Et de bon cuer te serviront.

Et se tu has guerre ou riote

3136 A ton voisin qui te riote,
Saches premiers se tu has droit;
Et se tu l'as, en tout endroit
Te dois hardiement deffendre

3140 Mais je te vueil dire et aprendre Que, pour despendre ta chemise, Ne met ton heritage en mise Pour cas qu'i te puist avenir,

3144 Qu'un autre le porroit tenir.
Et s'il est que tu aies tort,
N'aies pas le cuer si entort
Qu'a toutes raisons ne te mettes

3148 Et que tort ensus de ti gettes.

Somme le tant, fai li tant d'offres
Qu'on voie par ce que tu offres
Qu'il n'a mie droit, s'il s'excuse

3152 Dou prendrë et s'il le refuse.

<sup>3126</sup> tu est omis dans  $M=3128~M~\Lambda$  achevaliers (sic) aus d. -3130~K a bonne chiere -3131~M~ guerdonneras: K garredonneras -3132~E~ tais: E~ aisiez: K~ aisez -3140~B et deffendre -3142~FMBK~ tais: E~ mez -3143~FMBK~ quil te -3145~E~ les cuer (sic) -3148~E~ Et le t.; K~ de li -3140~E~ S. ii tant fais -3151~F~ si sexcuse -3152~M~ si le.

3156

Deffen toy bien et baudement, S'il t'assaut, et certeinnement Je croy qu'en ce droit t'aidera Dieus et qu'il le confundera, Car cils qui fait ce qu'il ne doit, Il li vient ce qu'il ne vorroit.

Et s'il est qu'on prengne astinences,
3160 Trieves ou aucunes souffrances,
Pour Dieu ne les vueilles brisier:
Trop t'en feroies desprisier,
Car vraiement, c'est traïson,

3164 Et me doubt que la vengison N'en prenist Dieus, nostre signeur, En corps, en biens et en honneur.

Et s'il avient que tu t'embates
3168 En tel lieu ou tu te combates
Et que Dieus te donne victoire,
Biaus amis, ne t'en donne gloire,
Mais loe Dieu, car de li vient,

Nom pas de toy. Et s'il avient
Que tu prengnes tes anemis,
Ne soient plus ferus ne mis
Villeinnement, mais a franchise

3176 Te conseille, sans couvoitise, Si qu'homs ne puist apercevoir

 $3154\ E$  et hardiement —  $3155\ K$  quen ton dr. —  $3156\ M$  qui le; EK que il le confondra —  $3157\ FM$  qui ne —  $3159\ M$  sans alinéa; MBE abstinences —  $3160\ E$  Trieue ou aucune soffrances (sic) —  $3161\ A$  veuilliez —  $3162\ K$  feroient; E mesprisier —  $3163\ A$  vraient —  $3164\ A$  doub; E la mesprison —  $3165\ E$  preist —  $3160\ FMBK$  ou en h. —  $3167\ K$  sans alinéa; tu ajouté par  $B^1$  —  $3168\ Les$  mss. excepté A que tu —  $3174\ FMBK$  s. puis feru; E s. point f. —  $3176\ E$  couuoifise.

Que tu ne faces ton devoir, Car contre honneur fait et mesprent Qui leur meffait, puis qu'il les prent. Gentilment fay ce qu'en feras, Et encor le retrouveras, Car bonté faite autre requiert,

3184 Et ce li mestiers d'armes quiert.

3180

Et s'il est que desconfis soies Et que tes gens mors et pris voies, Ja soit ce que li cuers t'en dueille,

Garde que ton oueil ne s'en mueille, Car c'est maniere de commere Qui doit plourer l'ame sa mere. Pren bon conseil et par avis

Fay ton fait, car il m'est avis
Que la congnoist on la vaillance
D'un prince mieus et sa prudence
Qu'en cas qui li puist avenir,

Ne la victoire appartenir
Ne puet a la desconfiture,
Ne tant n'i faut scens et mesure,
Soit a combatre ou a retraire.

3200 Mais tu dois ceste chose faire, Se tu pues, a ton avantage Par maniere honnorable et sage.

Encor faut il que je t'aprengne 3204 Le dit au bon roy de Behaingne.

3180 FK qui les -3181 E fais ce que teras -3182 E Encore le r. -3186 K pris et mors -3187 F soice que; K te d. -3189 K comedere -3191 Les mss. sauf A P. brief c. -3192 K met -3193 A congnoit; E La cognoist on bien la v. -3197 K de la -3198 A ni faus; M ni fait; K ne f.; M corrige ne mesure en et m. -3203 E Encore f. que je tapraigne -3204 K breheignc.

Il disoit que prince a toute heure Soit pour la guerre a son desseure Et a son dessous au tournoy,

- 3208 Dont mais parler a ce jour n'oy.

  Mais riens ne prisoit grant puissance
  Ne gens d'armes sans ordenance
  Et qui des chiés entierement
- 3212 N'estoient en commandement. Cuides tu par grant assamblee Avoir d'armes haute journee, Se de tes hommes n'iès amez?
- 3216 Nennil! Tels est sires clamez
  Qui ne l'est pas de son païs,
  Car de ses hommes est haïs.
  Si qu', amis, fai par toute voie
- Que tu sambles l'oisel de proie
  Qui vuet le cuer tant seulement.
  Se les cuers as, legierement
  Aras le corps et la chevance,
- Dont honneur aras et vaillance,
  Car riens n'aront qu'il ne te baillent,
  Et tuit morront, eins qu'il te faillent.
  Mais cuides tu, pour estre eschars,
- 3228 Pour garder tes vins et tes chars,
  Ton or, ton argent, tes jouiaus,
  Tes robes a dorés nouiaus,
  Tes destriers, tes courciers, tes selles,
- 3232 Aquerir les victoires belles?

  Nennil! N'i met mie t'estude,
  Car le sens aroies trop rude.

3207 EK tornay — 3208 E nay — 3211 K Et se tes ch. — 3215 E nes ames — 3217 F Quil; K laist — 3218 E Qui — 3224 E aront; K et cheuance — 3229 F ioyaus; M ioiaus; E ioiaux; K ioyaux — 3230 A nouias; F noyaus; M noiaus; K noyaux — 3231 K te s. — 3232 K les mitoues — 3233 M mest.

Mais douceur, franchise, largesse,

D'onneur et de victoire don Te feront; c'est biau guerredon.

Et se ti annemi si fort

3240 Sont qu'il gisent par leur effort, Maugré toy, dedens ton païs, Ne soies pas si esbahis Pour riens qui te puist avenir,

3244 Que paroles faces tenir
De traitié, de pais ou de trieves.
Y te vaurroit mieus estre a Trieves
Ou a Romme, sans revenir.

3248 Laisse Fortune couvenir,
Qu'après seur eaus chevaucheras
Plus fort : einsi t'en vengeras.
Mais l'onneur seroit trop blecie

3252 Et doublee ta villenie, Se tu estoies en traitie Avec eaus d'aucune amitié, Puis qu'il yroient mal traitant

3256 Toy et ton païs en traitant.

Mais se ti anemi d'acort Sont d'eaus retraire, bien m'acort, Euls retrais, que hardiement

3260 Tu traites bien et sagement. Se ton bon y vois, si le pren. Mais je te conseil et t'apren

3238 M feront ce b. g.: E bel - 3240 E a omis gisent - 3242 FB soiez; K bas - 3243 MK quil - 3244 FBK parole - 3245 K traitier - 3245 Les mss. excepté A II; FM vorroit; E treues - 3249 M sur; E sor; K sus;  $B^1$  EK eulz - 3257 K sans alinéa - 3259 K r. de h. - 3260 K traiter - 3261 E omet y; M voy - 3262 E conseille et apren.

| 3264 | Que, comment que li traitiez prengne<br>Que ton fait a l'onneur se teigne,<br>Qu'onneur crie partout et vuet :<br>« Fai que dois, aveigne que puet ». |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3268 | Aussi le vuet li mestiers d'armes. Fai l'adès dont, et quant tu t'armes, Et ne croy homme dou contraire, Qu'einsi le doit tout prince faire,          |
| 3272 | S'il n'est tels qu'il mette a un conte<br>Et a un pris honneur et honte.                                                                              |
|      | Et se tu n'as de guerre point,                                                                                                                        |
|      | Tu pues mettre dou tien a point,                                                                                                                      |
|      | Bien acquis, et non autrement,                                                                                                                        |
| 3276 | Pour servir bien et richement                                                                                                                         |
|      | Tes bons amis, s'il ont a faire;                                                                                                                      |
|      | Ou se hors dou païs vues traire                                                                                                                       |
|      | Et aler en estrange terre                                                                                                                             |
| 3280 | Honneur et vasselage aquerre,                                                                                                                         |
|      | Soit en Castelle ou en Grenade,                                                                                                                       |
|      | Qui est une voie moult sade,                                                                                                                          |
|      | En Alemaingne, en Rommenie                                                                                                                            |
| 3284 | Ou en Prusse ou en Lombardie,                                                                                                                         |
|      | Plus priveement t'aideras                                                                                                                             |
|      | Dou tien que ne l'emprunteras.                                                                                                                        |
|      | Mais je te pri, quoy qu'on te die,                                                                                                                    |
| 3288 | Pren la milleur chevalerie                                                                                                                            |
|      | De quoy tu porras recouvrer                                                                                                                           |
|      | Ne qu'on porra pour or trouver.                                                                                                                       |

 $3264\ E$  a honneur; EK tiengne  $-3265\ K$  Quonneur erre... vct  $-3266\ E$  Fais; K droiz; E aviengne  $-3268\ E$  Fais; K omet dont  $-3270\ A$  Quinsi (sic); B ton prince  $-3271\ M$  qui; E mettre  $-3280\ B$  vassalaige; M querre  $-3281\ F$  castele; E castel ou grenade  $-3283\ E$  ou en r.  $-3284\ K$  En prusse  $-3291\ E$  fais.

Soit pres, soit long, fai que tu l'aies,

- 3292 Et se tu l'as, pas ne t'esmaies Qu'avoir puisses confusion. Pren toutes gens d'election Et ne te charge de merdaille,
- 3296 Car il n'est tresors qui les vaille, Car c'est l'onneur, l'estat, la vie D'un prince a tele compaignie.
  - Et certes, li uns en vaut quatre,
- 3300 Soit a conseil, soit a combatre,
  Soit au sejour, soit a la peinne,
  Chascuns de mieus faire se peinne,
  N'on ne les puet en guise mestre
- 3304 Qu'onneur ne facent a leur mestre.
  Bien fait qui de tels gens se hourde.
  Je te di voir, qui que te bourde.
  Et t'amentoy ce qu'on doit faire,
- 3308 Car je ne me puis des bons taire. Se tu as ci dessus leü, Je les t'av ja ramenteü.

Et se tu prens gens de niant,

- 3312 Tu te pers tout a essient,
  Qu'assés plus de bien gasteront
  Que li bon n'en despenderont.
  Dont par eaus seras diffamez
- 3316 Et meins prisiez et meins amés. Povres, chetis et mendians.

3293 E Que tu aies c. -3294 E desleccion -3295 E chaille -3296 A qui riens v.; BE qui le ( $B^1$  les) v. -3299 E Et c. un homme en v. -3300 M S. en c. soit en c.; K ou en -3301 K ou a la p. -3303 K Len; FM mettre; BK mectre -3305 E horde -3306 FMBK que qui; E quoy com -3307 FMBEK ramentoy -3309 K veu -3310 E le.. amenteu -3312 E Tu te gastes a ton essient -3313  $B^1$  biens; K gasteroient -3314 K tresbon nen despendroient -3316 E ct m. loez -3317 K Comme chaitif.

S'il te tiennent en leurs lians, Ne mais ne passera ta porte

- 3320 Honneur, eins sera pour toy morte.
  Se tu t'armes, en aventure
  Seras d'estre a desconfiture;
  Car teles gens ne doubtent honte
- Et si ne scevent qu'onneur monte. S'il te meschiet, ne te saroient De riens aidier, qu'il ne porroient. Si qu', amis, soies sus ta garde
- 3328 Encontre tels gens et t'en garde, Qu'on doit a son oueil mettre l'erbe Qu'on congnoist et qui pas n'enherbe.

Aies toudis bonnes espies,

- Que qu'il couste, et ou tu te fies,
  Et les paie si largement
  Qu'il te servent hardiement,
  Par quoy tu saches le couvine
- Des annemis. Ceste doctrine
  Est la chose plus neccessaire
  Que je congnoisse en ton affaire;
  Car je te promet et t'affie
- Que mieus vaut une bonne espie Qui fait son fait seürement C'un advocat en parlement; Qu'on ne puet, sans bien espier,
- 3344 Ses anemis bien guerrier.

  Mais princes qui scet bien qu'il font,
  Il s'onneure et si les confont,

3320 A sera toute morte -3322 E S. de la desconfiture -3323 E celle gent -3327 F soiez; E en ta g. -3328 E te garde -3331 E Aies ades -3332 FMB Que qui c.; EK Quoy; K qui te coute; BEK omettent et -3333 ME paies -3335 K la; E comine -3336 K Tes -3339 E et affie.

Car il a toudis l'avantage, 3348 S'il a cuer, scens ou vasselage.

> Se tu pues sentir ou vëoir Que tes anemis assëoir En bourc, en chastel ou en ville

Te vueillent, aies tant de guille Qu'adès aies la clef des chans, S'orras des oisillons les chans, Et ne te laisse par un siege,

Einsi comme un leu, penre au piege.
Et se tu y vues demourer,
Y te couvient sans demourer
Yssir a plain et toy combatre

Ou ton heritage debatre,
Ou ton honneur n'i seroit mie.
Tien donc la plus seinne partie,
Car je te jur et asseur

Qu'estre hors est le plus seür, Le milleur, le plus honnourable Et celi qui est plus grevable Aus annemis. De ce t'avis

3368 Sans plus, par maniere d'avis, Qu'il n'apartient en nulle guise Qu'uns princes en sa ville assise Soit, car il se doit pourchacier,

3372 Tant aler, venir et tracier,
Qu'il puist lever ses annemis
Par force d'armes et d'amis.
Mais assis, il n'a de pourchas,

<sup>3347</sup> K il la t.; E a omis l' - 3348 E et v. - 3349 E ne v. - 3352 B vuellent; E vueullent; K vueilles - 3356 E Aussi; EK prenre - 3358 FMBK Il te c. - 3361 MK ne s. - 3363 K tasseur et te iur - 3364 MK li - 3366 BK celui; E ce qui est le plus g. - 3367 E ie le tauis - 3369 E nappertient a n. - 3375 E E M. aussi sil na.

3400

| 3376 | Ne que li princes des eschas<br>A qui on dit eschac et mat.<br>Amis, garde toy de tel mat |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Et ne te met a portion,                                                                   |
| 338o | Car ce seroit desrision,                                                                  |
|      | Qu'on ne scet en tele aventure                                                            |
|      | Com longuement la chose dure.                                                             |
|      | Et se voit on tout en appert                                                              |
| 3384 | Qu'une ville souvent se pert                                                              |
|      | Par mal song ou par traïson,                                                              |
|      | Par famine ou discention.                                                                 |
|      | Qui de ces quatre poins se garde                                                          |
| 3388 | En fort ville assise, il n'a garde,                                                       |
|      | S'elle est de bonne gent garnie,                                                          |
|      | D'engiens et d'autre artillerie.                                                          |
|      | Se de ce y avoit defaut,                                                                  |
| 3392 | On la porroit penre d'assaut.                                                             |
|      | E D' ' ' (' )                                                                             |
|      | Et se Dieus si ton fait adresse                                                           |
|      | Que lieu pregnes ou forteresse                                                            |
| 22 ( | Ou il ait dames, damoiselles,                                                             |
| 3396 | Bourgoises, filles et pucelles,                                                           |
|      | Eu nom de la vierge Marie                                                                 |
|      | A ton pooir ne sueffre mie                                                                |
|      | Que des tiens soient violees,                                                             |

3376 M Nes; FK prince — 3377 E dist eschec — 3380 FME derision; BK derrision — 3383 E si; K sen — 3385 E et — 3390 E Dengins — 3391 FE Car se de ce y a.; MBK Car se de ce auoit — 3392 EK prenre — 3393 ME si con (E com) fait — 3394 F prengnes; M preingne; E prengne; B1 corrige preingne en preingnes; E et f.: A fortresse — 3395 K Ou ait d. ou d. — 3397 E Ou — 3401 E enforce — 3402 E Ne; EK prenre.

Corrompues ne desflourees.

Et s'homme y a qui les efforce Ou qui les vueille penre a force, Fay justice, et on s'en tenra,

- 3404 Et par Dieu, grans biens t'en venra, Car c'est deshonneur et grant honte A un prince qui tant s'ahonte Qu'il sueffre tels gens en sa route
- 3408 Et tel meffait, et ne fay doubte Qu'en ce cas en ta sauve garde, Doivent estre. Amis, or les garde, Et seur ce fay tel ordenance
- Que chascuns sache sa sentence, Et fay tant qu'elle soit tenue Ou elle est de nulle value.
- Et s'il y a femme qui gise, 3416 Soit tantost ton enseigne mise
- 3416 Soit tantost ton enseigne mise Seur le sommet de sa maison, Et en ce garde si raison Qu'il n'i ait homme qui la touche
- 3420 De piet ne de main ne de bouche. Einsi le faisoit, dont j'en ri. Li bons fils l'empereur Hanri, Ou'en son ost n'estoit si hardis
- Qu'en ce ne fust acouardis

  Et que la teste ne pérdist,

  S'a femme efforcier s'aërdist.
- Aussi faisoit il autre chose

  3428 Dont s'ame Dieu prise et alose.

  Et je le tesmongne encor tel,

  Ou'onques en un pechié mortel

3407 E tel gent: K a sa - 3408 E fait - 3411 FBK sur; E sor; BEK telle - 3412 BE ta; K la - 3413 E fais - 3416 E Si soit tantost ceuseigne m. - 3417 ME Sur; K Sus; E la m.; B¹ corrige sa en la - 3418 K En ce g. si bien r. - 3422 E lemperere - 3423 E nauoit - 3426 E enforcier - 3428 A dieus - 3429 ME tesmoing.

| Ne  | se  | volt | couc | hier  | ne  | arm | ier. |
|-----|-----|------|------|-------|-----|-----|------|
| Des | oi: | t On | hien | tel h | o m | me  | ame  |

- 3432 Devoit on bien tel homme amer?
  Fai einsi, si feras que sages,
  Car c'est uns bons et biaus usages,
  Et cils qui a Dieu souvent compte,
- 3436 Il li rent bon et juste compte.

  Mais viez pechiés et vieilles debtes

  Font a Dieu compter a clingnettes,

  C'est a dire qu'il n'i voit goute.
- 3440 Non fait cils qui le compte escoute.

Se tu as deus voisins ou trois Qui marchissent a tes destrois, Ne soiez mal des trois ensamble.

- 3444 Cils qui ce fait au fol ressamble.

  Mais se tu pues, soies bien d'eus,

  Au meins ou de l'un ou des deus,

  Par quoy, se li tiers te menasse,
- 3448 Que petit doubtes sa menasse, Car se riches, puissans et fors Sont, ce te sera grans effors. Einsi chascuns princes le fait
- 3452 Qui bien vuet joir de son fait. Et on dit adès, biaus amis: « De plus d'amis, meins d'anemis ». Mais encor te vueil aviser
- 3456 D'une chose ou moult dois viser, Si te pri que tu la reteingnes

3431 FB vost; K touchier — 3433 E Fais — 3434 F un; K cest nus vous et — 3436 K fait — 3437 E vielz; FE vielles — 3438 A clugnettes; K clinetes — 3439 K ne voit — 3441 E Et — 3442 M Quil; A destroit — 3443 FMBEK soies — 3444 F Cil; K le; M tolz — 3445 F soie; E deux — 3446 E de d. — 3450 E Dont; MK grant; M confors — 3451 MB1E chascun; FMBEK prince — 3453 E dist — 3455 K auisier — 3456 K visier — 3457 E le retieignes.

Et que nullement ne desdeingnes Ton povre ou petit anemi,

- On en voit assez meschëoir.

  Et tu le pues assez vëoir,
  Car il ne fera que veillier,
- 3464 Ymaginer et soustillier
  Comment de lui grevez seras;
  Et tu riens ne le priseras
  Ne point ne seras seur ta garde,
- 3468 Si que tu ne t'en donras garde, Qu'il te porra tuer ou prendre. Et s'avient souvent que li mendre Ont plus de vaillence et d'onneur
- Qu'a ce neccessité les meinne,
  Qu'a ce neccessité les meinne,
  Si s'en mettent en plus grant peinne.
  Tu vois une plaie petite
- Ont on ne donroit une mitte;
  Quant cils qui l'a riens n'i aconte,
  Elle envenime et croist et monte
  Tant qu'on ne trueve si bon mire
- N'homme qui t'en sache que dire,
  Ne phisicien qui s'i congnoisse,
  S'en muert aucune fois d'engoisse.
  Einsi est il, se Dieus me gart,
- 3484 De tout princë ou n'a regart A soy, quant en guerre se boute, Et qui son anemi ne doubte,

3458 E Et te pry que tu ne d. — 3459 E et — 3463 B viller; E villier — 3464 E ne soucillier (sic); K soustiller — 3468 E donnes — 3469 EK pendre — 3473 E Quar necessite; B Quan.;  $B^1$  Quarn. les y meinne — 3474 M Et si sen m.; E et plus — 3476 E doutoit — 3477 K Con — 3478 K enuenime croist — 3479 K tr. I. mire — 3480 EK qui en; K a omis que — 3482 E muer — 3485 E De.

Car je te promet, biaus amis,
3488 Qu'il n'est nuls petis anemis.
Ne plaie aussi, ou aconter
Ne doiez: oÿ l'ay compter.
Or te pri que de ce te membres

3492 Et ne te joue de tes membres.

Ne passe tant d'onneur les termes Que dedens ta chambre t'enfermes Pour homme qui veingne a ta court,

Gar renommee qui tost court
Te diffameroit par tout, si que
On diroit : « C'est une relique
Qu'on ne voit c'une fois l'annee ».

3500 Pis en vaurroit ta renommee.

Mais compaingne les chevaliers,
Les gens d'armes, les escuiers,
Et parle aus grans et aus petis

3504 — De ce ne soies alentis —
Et porte honneur a toutes femmes,
Soient damoiselles ou dames,
Grandes, moiennes ou petites;

3508 Garde que nulles n'en despites, Car plus d'onneur te porteras Qu'a elles, quant tu le feras.

Mengüe en ta sale souvent

Et tien de tes gens le couvent,

Qu'il leur souffist en ta presence

Trop mieus et a meins de despense.

<sup>3487</sup> M promis — 3490 MBEK doies; F oy la c. — 3492 E ieue — 3493 EK le termes — 3495 E en ta c. — 3496 E qui par tout; A cour — 3498 K disoit — 3503 F au — 3505 FE alinéa — 3507 K et p. — 3508 EK Gardes; FB nulle — 3511 K Meine — 3512 E tiens — 3513 FMBEK Qui — 3514 E a omis a.

Mais je te pri trop chierement

3516 Que ne croies legierement
Et que de garçons ne t'acointes,
Car c'est trop perilleus acointes,
Et que tu t'armes volentiers,

3520 Car c'est tes souvereins mestiers,
N'autre honneur n'as, n'autre science
Qu'armes, dames et conscience.
Fay toy servir par bonne gent

3524 Et leur donne de ton argent Ou chose autre, s'i le desservent, Tant que plus loiaument te servent.

De fol et d'ivre ne t'aproche,
3528 Car gent sont de si grant reproche
Qu'il n'en porroit nul bien venir.
Mais bien en puet mesavenir.

Garde toy bien, quoy que tu dies,

Que de personne ne mesdies.

Et s'on mesdit ou tu seras,

En l'eure le rabateras,

Car tels mesdit souvent d'autrui

3536 Qui a moult a mesdire en lui.

3536 Qui a moult a mesdire en lui.
Soies diligens et songneus,
Qu'onques juenes homs paresseus
Ne pot a haute honneur venir

3540 Ne son heritage tenir, Qu'il n'en perde ou qu'on ne li tole.

3515 AM sans alinéa; E tres ch. — 3516 E ligierement — 3520 E tres souverains m. — 3523 E Fa — 3525 FEK sil;  $B^4$  silz — 3527 AM sans alinéa; E f. ne divie — 3530 E pues — 3531 AM sans alinéa; K que nulz d. — 3533-34 sont omis dans K — 3536 FM Quil; E Que plus a a dire en luy; E moult a ce dire (a ce sur rature) — 3540 E habitage — 3541 E Com.

Tu yès tous les jours a l'escole Dou vëoir par experience,

3544 Si te dois moult bien mirer en ce.

Ne te laisse desheriter Pour riens qu'on te puist enditer, Car par ma foy, mieus ameroie,

3548 S'empereres ou rois estoie,
Despendre tout en bonne guerre,
Qu'on me tollist un piet de terre,
Car tout prince desherité

3552 Vit a honte et a grant vilté.

Soies humbles, courtois et frans Et de tes bons amis souffrans Et crueus a tes annemis.

3556 La ne soies lens ne remis.

Et ne te venge par tencier,
Par parole ou par menacier,
Mais parle pou, fai ta besongne.

3560 Sages est qui einsi besongne.

Mais encor supplier te vueil Que seur tout te garde d'orgueil, Car de tous vices c'est li pires

Et cils que plus het nostres sires, Et si fait l'omme trebuchier. Et paresse le fait mendier.

3544 M omet moult: EK omettent bien — 3545 E Je — 3551 M tuit — 3552 K Vit a grant h.et grant vite — 3553 M sans aliréa — 3555 E Et cortois — 3556 A Ja. Ce vers manque dans K; à sa place on lit au bas de la colonne, d'une écriture plus récente: Cortois et doux vers tes amis — 3558 E Par parler ne par — 3559 FM po — 5561 AM sans aliréa — 3562 E Que tu bien te gardes: B1 gardes — 3565 E fait homme; K tresbuchier — 3566 Et manque dans EK; E Peresce.

Se un fais aucune sotie Et uns povres homs te chastie, 3568 Pour Dieu! pren en gré son chastoy Tout aussi bien comme d'un roy, Et tien que de cuer t'amera, Ouant en secret te blasmera. 3572 Car qui doctrine ne recoit En gré de tous, trop se deçoit. Et si n'est homs, tant soit pariais, Oui n'erre par dis ou par fais. 3576 Saches souvent la vois dou pueple Ouel parole de toy il pueple. S'elle est bonne, ren Dieu loange; S'elle est mauvaise, ne t'en vange, 3580 Car qui se vuet de tout vangier, Son pain ne puet en pais mengier, Mais t'amende, eins que on te somme, Si feras ouevre de preudomme. 3584

> Se tu vues bien faire et bien vivre, Soies ordenez en ton vivre, Car mengier souvent et menu

3588 Ha fait que pluseur sont venu A leur mort, ne ce n'est pas vie De vivre en tel gourmanderie, Eins est vie de beste mue

3592 Qui toudis runge et toudis mue.

Qui ne se couche a heure et lieve,

<sup>3571</sup> K du — 3574 K tout — 3576 M Quil — 3577 BEK alinéa — 3578 E Quelle — 3579 K rent; E rens a dieu — 3581 FMBEK tous — 3582 B puest — 3583 MB M. amende te; F M. amende; E a. toy — 3585 K et b. dire — 3586 F Soiez; K de ton v. — 3588 FMBK pluseurs; E plusieurs — 3589 E la mort; K car ce — 3590 E Que — 3593 AM sans alinéa.

C'est une chose qui tant grieve Ou'on en haste souvent sa mort.

- Ne scet qu'il fait qui s'i amort,
  Qu'au meins est ç'une si grant peinne
  Qu'on en pert couleur et aleinne
  Et Dieu servir et ses besongnes.
- Tu t'ocis, s'en ce t'embesongnes.

  Que valent teles veilleries

  Et puis tels longues dormeries?

  Certes, onques bien ordonnez
- 3604 Ne fu qui ad ce fu donnez.

  Mais princes qui fort se traveille

  Et qui dou cuer et de l'ueil veille

  Pour ses anemis resveillier,
- La se doit il bien travillier.
  Et certes, ce n'est pas travail,
  Ce samble a moy, qui petit vail,
  Eins est repos qui renouvelle
- Honneur, qui porte tel nouvelle, Que ses annemis trop aville Qui leur grieve a champ et a ville. Si que point ne travilleras,
- Quant en ce faisant veilleras,
  Qu'onneur n'est qui en vueille, rie —
  Si fort comme en tel veillerie.
- Amis, ne fai pas tel outrage

  Com de brisier ton mariage,

  Car vraiement, qui y enchiet,

<sup>3594</sup> M qui trop g. — 3597 K est ce si gr. — 3598 E part — 3599 E En — 3600 M sans ce; K que besoingnes — 3601 E Que te v. ces v.; K Que te v. telz v.; B vallent ces grans veillieries (grans est ajouté après coup) — 3602 FMBEK p. ces — 3611 E Fins — 3612 K Lonneur — 3617 AFM veille rie; K veillerie — 3618 K Si soit c. en v. — 3619 E fais; M sans alinéa.

Dieus s'en couresse et l'en meschiet.

Biaus amis, soies si discrez

- 3624 Que tu ne dies tes secrez
  Ne chose que vueilles celer
  A personne qui reveler
  Le doie nelui ne te nomme,
- 3628 Mais je n'exepte femme n' homme.

Ne je ne me porroie taire Que ne te mette en exemplaire Ton bon pere et ta bonne mere,

- 3632 Car c'est la riens qui plus te pere
   Et fait d'onneur que leur vaillance.
   Tant orent bonté et prudence.
   Qu'onneur si les embellissoit
- 3636 Que d'eaus tout bon et bel issoit.

  Aussi ti bon predecesseur

  Qui furent plus grant amasseur

  D'onneur, et trop plus en avoient
- Que nuls, resgarde qu'il faisoient, Et tu feras tout le contraire De quanque tu vois ores faire.
- 3644 De tres fin drap et richement Vestis, fourrez et abilliez. Ne sambloient pas essilliez,

3622 M D. en c.; E courouce; K cource et li en m. — 3623 AF sans alinéa; AB soiez (B' soies) — 3625 E veulles — 3627 K Ne doie en lui; F doy a nelui; B en lui ne nul te; E en li ne te nomme — 3628 E Je nexcepte; Ka omis je; M ni h.; AFBEK ne h. — 3629 F Amis mais ne; K Amis ne; BE Mais ie ne; M Encor ce ne me puis ie taire — 3633 Kf. honneur — 3634 A et puissance — 3635 K raemplissoit — 3636 BE ton bon — 3638 E f. trop grant — 3640 K nulz a garder quil — 3642 K De ce que; M quanques; E ore — 3644 E fins draps — 3645 EK Vestus; M forrez; K abillez

|              | Car de si grant magnificence          |
|--------------|---------------------------------------|
| 3648         | N'estoit il nuls rois, sans doubtance |
|              | Ne que on deüst tant amer,            |
|              | Car deça mer ne dela mer              |
|              | Couroit leur bonne renonimee          |
| 3652<br>3656 | Et l'onnesté de leur contree.         |
|              | Il avoient, s'il leur plaisoit—       |
|              | Et mieus qu'a autres leur loisoit —   |
|              | Robes riches et curieuses,            |
|              | Pleinnes de pierres precieuses,       |
|              | De rubiz, de saphirs, de pelles,      |
|              | Mais n'i acontoient deus melles,      |
|              | N'il ne metoient pas leurs cures      |
| 366o         | En porter teles vesteures.            |
| 3664         | Or voy que li roy et li conte,        |
|              | Li prince et li duc n'ont pas honte   |
|              | De vestir un povre pourpoint          |
|              | Qui leur est sais trop mal a point.   |
|              | Plus n'en di, qu'il n'apartient mie   |
|              | Que je des seigneurs chose die        |
| 3668         | Qui leur puist ou doie desplaire.     |
|              | Mais il voient par exemplaire         |
|              | Des autres qui einsi le font          |
|              | Qu'onneur et honnestet deffont        |

Et quant il se vuelent parer,

De tous autres et de leur gent, Car couvert sont d'or et d'argent,

Il sont legier a separer

3672

3648 E Neust; K roys ce me semble — 3650 FBK et; M corrige ne en et — 3653 MBE si leur — 3654 E que autres; FMB laisoit — 3657 M rubins; K rubes; M ples; E perles — 3658 M Mais on ni acontoit — 3659 E ny — 3660 B Ou; E De — 3662 E a omis et — 3664 Ce vers manque dans K — 3665 E alinéa; A a omis mie; K nappertient point — 3666 K die chose — 3667 K deust — 3670 Les mss. sauf A honneste; E et loyaute — 3671 K paier — 3672 FEK ligiers; B legiers; K a se paier

De pelles et de perrerie,
3676 Plus qu'image d'or entaillie.
Mais leurs gens vestent si ensamble
Que riens n'i a qui se ressamble,
Car li uns est vestus de pers

3680 Qui en cuide estre plus apers; L'autre est entortillié de vert; Li autres a son corps couvert De camelin ou de fusteinne,

De toile ou d'autre drap de leinne; L'autre l'est de noir ou de blanc; L'autre l'est plus rouge que sanc; Qui de jaune porte une bende;

L'autre porte une houpelande,
L'autre un pourpoint, l'autre un lodier.
Plus n'en vueil dire ne plaidier,
Mais tuit ont les sollers bescuz

3692 Et a chascun d'eaus pert li cuz.

Mais se li signeur se voloient

Ordener, tous les vestiroient

De ce qu'il portent seur leur corps.

3696 Et encor est ce mes acors Qu'i soient vestu d'unité, Chascuns selonc sa qualité. Einsi le faisoient jadis

3700 Li bon qui sunt en paradis,
Et se vestoient richement
De fins dras, et honnestement.
Pour ce je te pri, chiers amis,

3675 E Des; K pierrerie — 3677 K leur vesteure si — 3679 A a omis est; K pars — 3680 K espert — 3681 F entourtillie; K Lautre sentortille — Les vers 3680 et 3681 sont intervertis dans K — 3685 K Li autre; M Lautre est ou de noir — 3686 K L. est — 3687 K Lun — 3689 A loudier — 3691 K soulers; M vestus — 3695 M sus leurs c. — 3696 M recors — 3697 F Quil; B' Quilz — 3702 E Des bons draps — 3703 E ce te prie chiers a.

| 3704 | Qu'a ce tes cuers soit adès mis |
|------|---------------------------------|
| , ,  | Que tu mainteingnes honnesté -  |
|      | Je le t'ay ja amonnesté —       |
|      | Et que tu vueilles remirer      |

Tes gens, et toy en eaus mirer, Car vraiement, pas ne foloie Cils qui par autrui se chastoie, Ne ja n'aras si bon chastoy

3712 Com celui que tu prensde toy.

Qui penroit le plus vaillant homme Qui soit de Nantes jusqu'a Romme, Voire jusques a Cambelec,

3716 Ou dela jusqu'a l'Aubre Sec, S'eüst une robe entaillie D'or, d'argent et de perrerie, La plus tres riche et la plus belle

Oui fust en France n'en Castelle,
Et puis prenist un païsant
De son grant, quoy qu'on voist disant,
Leurs umbres seroient pareilles

Plus que ne soient deus corneilles, Et fust vestus de camelin Ou d'un sac ou de drap de lin. Richesse n'i adjousteroit

3728 Plus ne meins, ne riens n'i feroit. Si qu', amis, je t'ay en couvent Que ce n'est riens fors umbre ou vent.

Et qui le fait pour lui prisier 3732 Ou pour lui plus auctorisier,

3705 K menteignes — 3710 E autre; K aucun — 3713 EK prenroit — 3715 B' canbelec (B illisible); K chambelet — 3716 EK larbre — 3717 MK Sceust — 3718 K pierrerie — 3720 FBE casselle — 3721 FMBEK preist; M puis si preist — 3725 F Ce — 3726 MK ou dun drap — 3731 Les mss. (sauf E) quil le

Y fait mal, car si fole emprise Fait li homs, si tost qu'il se prise, Qu'il boute orgueil et vanité

- 3736 En sa povre fragilité.
  N'est ce chose plus honnourable
  Que tu voies devant ta table
  Tes chevaliers, tes escuiers,
- 3740 Tes clers, tes servans, tes mestiers Vestis ensamble en ordenance A la bonne guise de France, Que ce qu'il soient en tel guise
- 3744 Que chascuns einsi se desguise?
  Ne say comment on s'y consent,
  Car certes, li uns en vaut cent.
  Je n'en di plus, mais c'est erreur
- 3748 Au monde et a Dieu grant orreur.

Je te pri que tu te conseilles A bonnes gens et que tu veilles A faire le commun pourfit,

- 3752 Einsi com Boësses le fit
  Et com maint philosophe firent
  Qui mainte doleur en souffrirent
  Et furent chacié en essil.
- 3756 L'escripture le dit, mais cil Qui ce faisoient, verité Destruisoit leur iniquité.

Encor te lo et te conseil
3760 Que ne croies juene conseil,

3733 FMBEK II; E a omis si = 3740 A Tes cles = 3741 EK Vestus = 3743 E de tel g. = 3748 E A dieu et au monde grant horreur = 3750 K Au; M bonne gent; B vueilles = 3752 M comme boece = 3753 E le firent = 3755 F chaciet, B' essilz = 3756 E dist; B' cilz = 3757 BEK Qui se f.; K en verite

Car c'est uns si tres grans peris Com pour estre mors et peris. Se sage homme encien en ta terre

3764 N'as, si l'envoie en autre querre, Et ne te chaille qu'il te couste; N'i espargne riens, car sans doubte, Il gaaingnera bien sa despense,

3768 S'a tes besongnes de cuer pense.
S'aucune chose t'abellit,
N'i pren mie si grant delit
Que tu en perdes tes besongnes.

3772 Garde qu'adès honte ressongnes, Car princes qui ad ce s'assoque, Tous li mondes de li se moque, Aussi com de ces chasseries

3776 Au bois et de ces voleries,
Car on y puet bien trop entendre.
Ne di pas qu'on n'en doie prendre
Quant on n'a mie trop a faire,

3780 Car c'est chose bien neccessaire;
Bien say qu'il se couvient esbatre,
Cela ne vneil je pas debatre;
Mais il n'est nul esbatement

3784 Qui se puist penre nullement A celui qui son heritage Garde et s'onneur par vasselage, Après l'esbatement divin

3788 Qu'on fait de pain, d'eaue et de vin.

 $<sup>3762\</sup> MBEK$  ou p.  $-3763\ FEK\ alinéa;\ K\ a\ omis\ homme-3764\ K\ Na-3765\ MBK\ qui\ (B'\ quil) -3766\ E\ espergne-3770\ E\ prens-3773\ FMBK\ prince;\ K\ a\ ieu\ sassote-3775\ M\ Ainssi;\ MK\ ses-3776\ K\ ses;\ A\ volerie-3777\ F\ trop\ bien-3778\ B'\ corrige\ la\ bonne\ leçon\ de\ B\ en:\ Pas\ ne\ di\ quon\ nen\ (B\ en)\ doie\ prendre-3780\ K\ bien\ chose;\ E\ trop\ n.-3783\ FM\ nulz-3786\ FK\ et\ souuent-3787\ FME\ deuin$ 

Je ne di pas qu'adès besongnes, Mais saches comment tes besongnes Yront, car trop mieus en vaurront;

Aussi tes gens meins en faurront,
Car princes qui ne fait de li
Pert souvent et samble a celi
Qui vuet que sa gent soient riche,

3796 Et il n'ait vaillant une miche.
C'est une chiffre en angorime
Qui ne congnoit rente ne disme.
Et tes gens plus pres s'en penront,

3800 Quant en tes besongnes venront, Et diront: « Mes sires savoir Vuet bien qu'on fait de son avoir. »

Oy tes comptes diligemment

Et par ce verras clerement

Ce que tu pues par an despendre

Et ou tu dois tes rentes prendre,

Et saras se ti receveur

3808 Sont bonne gent ou deceveur:
S'il sont bon, tu es assez sages
Pour eaus bien paier de leurs gages;
S'il sont mauvais, fai leur raison.

3812 Sans faire point de desraison, Mais adès dois plus ta puissance Tourner a pité qu'a vengence.

Ne pren de tes gens que tes rentes, 3816 Soit en blez, en cens ou en ventes,

3792 M ten — 3793 FMBEK prince — 3794 M et peri a — 3795 ME Quil; F soie — 3796 M nat; K nest; E chiche — 3797 E giffre; FMB angorisme; EK argorisme — 3799 MBEK tenront — 3802 E deuoir — 3803 M sans alinéa; BE Oir; B ces; E ses — 3808 K receueur — 3809 FMBEK bons; FMBK yes — 3811 E fais — 3812 E point faire — 3814 EK pitie — 3815 M sans alinéa; E prens; K les r. — 3816 E cemps

Car se tu les vues escorchier, Mieus te vaurroit estre un porchier.

N'asservi mie tes subjès,
3820 Car tu les dois tenir adès
En leur droit et en leur franchise
Qu'ont de toy et des tiens acquise.
Et s'il meffont, si leur fay grace,

2824 Car il n'est homs qui ne mefface.

Et se tu fais forgier monnoie,

Pour Dieu, fai la tele qu'on oie

Dire qu'elle est de bon aloy.

3828 Car je te jur, par saint Eloy,
Qu'il n'est chose, grant ne petite,
Dont personne soit tant maudite,
Car chascuns la tient et manie,

Si n'i a celui qui n'en die
Sa maleïçon bas ou haut,
Quant on y trueve aucun deffaut,
Sus les signeurs, sus les facteurs,

3836 Sus les vallès, sus les acteurs.

Garde qu'aus povres soit ouverte Ta main a gäaing et a perte, Et Dieus le te rendra a double,

Adès pour un denier un double, Car le pechiet aumosne esteint, Si com l'iaue feu, quant l'ateint.

3817 AMB ont omis les — 3818 M vorroit — 3819 A Nasseui; E Asserui — 3822 FK Com; E Cont — 3823 K si m. — 3824 M quil; E qui leur mefface — 3826 E fais; B quen — 3827 K bonne — 3828 E Et ie te iure — 3829 K ch. tant soit petite — 3831 FB le; M a omis et; E t. en manie — 3833 B maleyson — 3834 M a omis y — 3835 E sor les faiteurs — 3836 ME varles; E sor les aucteurs — 3837 M sans alinéa; BE Gardes; K quau; E quas — 3838 K gaaingne — 3842 E comme yaue

|      | Ne porte en ton cuer tel rancune   |
|------|------------------------------------|
| 3844 | A personne vivant que tu ne        |
|      | Pardonnes, remettes, effaces.      |
|      | Et s'il avient que tu le faces,    |
|      | Fai le de volenté si fine          |
| 3848 | Qu'il n'i ait estoc ne racine      |
|      | Qui germe jamais, ou semence,      |
|      | S'il n'est einsi, qu'on recommence |
|      | Et qui bien recommenceroit,        |
| 3852 | C'iert mal a point, qui le feroit, |
|      | Car dou temps passé souvenir       |
|      | Ne doit, fors dou temps a venir    |
|      | Et dou present, qu'estre oubliees  |
| 3856 | Doivent les rancunes passees.      |
|      | Sages est qui einsi pardonne,      |
|      | Car Dieus honneur adès li donne    |
|      | Et l'aimme et garde et le deffent  |
| 386o | Et villenie li deffent.            |
|      | Amis, garde toy de promettre       |
|      | Chose que tu ne vueilles mettre    |
|      | A effait, car cils qui promet      |
| 3864 | A devoir s'oublige et sousmet.     |
|      | Et se tenir ne pues couvent,       |
|      | Excuse toy bien et souvent.        |
|      | Par ce point seras excusez         |
| 3868 | On maine de ce fait accusez        |

Encor te pri je, biaus amis, Porte honneur a tes anemis

<sup>3845</sup> E Pardonne — 3848 EK escot — 3849 K iamais en semence — 3850 F Si: BEK com: M rencommence — 3852 E Cert — 3855 F prestent; K questre passees — 3858 E ades honneur — 3860 K villanie — 3861 F alinéa — 3864 FM sommet — 3869 E sans alinéa; E Encore; K depri; BEK omettent je (ajouté plus tard par B)

3896

De ta parole, qui po couste, Et si les ressongne et les doubte 3872 Tant qu'encontre eaus te pourvoies, Si que d'eaus asseurez soies. Mais garde bien qu'on n'en mesdie En ta presence, quoy qu'on die, 3876 Car c'est trop petite vengence, Ce m'est avis: et sans doubtance. Oui en mesdit, ou fait mesdire, Plus que ses anemis s'empire. 3880 Venge t'en par autre maniere, Sage, bonne, et a po de chiere. Garde t', amis, qu'aus dez ne joues Et que pas ton temps n'i aloues, 3884 Car c'est chose trop deshonneste A prince qui quiert vie honneste; Car il ne vient pas de franchise, Eins est fondez seur couvoitise. 3888 Et s'i moustre on si sa maniere Que maint en parlent en derriere. Mais s'un petit t'i vues esbatre, 3892 Joue vint gros ou vint et quatre A dames et a pucelettes,

> De cuer et de pensee nettes. Et se tu gaaingnes leur argent, Donne le tantost a leur gent,

> Et le tien aussi, sans plus dire. Et se tu pers, n'en fai que rire.

3871 FM pau; BEK pou; FMBEK coute — 3872 EK et redoubte — 3874 E Tant que — 3878 K Se — 3879 E mesdidire (sic) — 3881 E en autre — 3882 EK pou — 3883 E toy; t' manque dans K; K quau; E quas; FM iouez — 3884 E que toy ton; M alouez; K alouees — 3886 F deshonneste — 3888 FK sus; M sur — 3891 BE te v. — 3892 E Jeue — 3893 M As — 3894 FMBEK pensees — 3895 E gaingne — 3897 E ainsi — 3898 E fais

Ne couvoite pas l'eritage
3900 De ton voisin, et par haussage
Ne l'aquier pas, car ce seroit
Pechiez, qui einsi le feroit.

Amis, se bien te vues vëoir,
3904 Fai tant qu'aies le mirëoir
D'onneur adès devant tes yeus
En tous estas et en tous lieus,
En tous fais et en toutes ouevres,

3908 Et garde qu'onques ne le cuevres, Si qu'adès voies clerement D'onneur le bon enseingnement. La te resgarde, la te mire,

La estudie, la te tire,
La met cuer et corps et entente,
La soit ton adresse et ta sente;
Car de toutes les fleurs c'est celle

3916 Qu'est la milleur et la plus bele. Qui l'a, il est, a mon devis, De quanqu'il li faut assevis. Et pour c'en ma conclusion

3920 Di que c'est la parfection
Ou toute humeinne creature
Doit plus tendre et mettre sa cure,
Après la joie qui ne fine

3924 Qui seur tout est plaisant et fine.

Les vesves et les orphenins, Tant masculins com femenins, Et les eglises dois deffendre,

3901 AFMEK la quier (K quiers) — 3903 M sans alinéa — 3904 E Fais; FB quaiez — 3908 E Garde que 0.; B gardes — 3909 K Et — 3914 E soit con a. — 3918 EK quanque li; E assouuis — 3920 AFM profection — 3924 E sor touz — 3925 E orphelins — 3926 BE teminins

| 3928 | Et si ne dois riens dou leur prendre; |
|------|---------------------------------------|
|      | Car qui en ce vice encherra,          |
|      | Certeins sui qu'il li mescherra,      |
|      | Soit a la mort, soit a la vie,        |

3932 Car Dieus scet tout et riens n'oublie.

Je te pri qu'a ce tes cuers tire : Bien penser, bien faire et bien dire, Et eschue tout le contraire,

3936 Car c'est legiere chose a faire.
Et fay a tous ce que vorroies
Qu'on te feïst. Ce sont les voies
Que Dieus vuet que si ami facent

3940 Qui son commant pas ne trespassent.
Se tout ce fais, tu te reposes,
Si lai de toutes autres choses
Dieu, nostre pere, couvenir.

3944 Einsi porras terre tenir.

Amis, ci vueil mon dit finer Et mon ouvrage terminer. Je te pri qu'en bon gré le pregnes

3948 Et que le milleur en reteingnes.
Laisse ce qui n'est pourfitable
Et si retien le plus notable.
Aussi te vueil je supplier.

3952 Les deffaus vueilles supplier; Car je say po et petit vail, Si n'est merveille, se je fail. Mais uns cornars a teste fole

3956 Dit bien une bonne parole.

3928 K a omis ce vers — 3930 K C. soit; EK qui li — 3933 MBEK sans alinéa; BK qua soy; E ton cuer — 3934 E a omis et — 3935 E eschiue; K escheue — 3937 E fais; K f. autrui — 3939 K ci — 3947 E Si — 3950 E retiens; K noctable — 3952 M Mes — 3953 EK pou — 3955 A couars

Or faut que te teingne couvent De ce que je t'ay encouvent : C'est de toy et de moy nommer,

- 3960 Par quoy on sache qui blasmer, S'il a deffaut ou mespresure En ceste presente escripture. Et vraiement, si pro qu'i a,
- 3964 Bien croy que des deffaus y a.

  Mais qui vorra savoir sans faille

  Nos deus noms, et sans controuvaille,

  Vesci comment on les sara:
- 3968 Quant ma dame chevauchera, Elle ira diner a Glurvost Droit en la maison le prevost. C'est une villette en l'Empire,
- 3972 Qui n'est gueres dou Bourget pire. La trouveras qui te dira Mon nom, et ja n'en mentira, Et pour qui j'ay fait ce traitié
- 3976 Que j'ay mis en rime et traitié. Va y, qu'il y fait bon et chaut, Et s'aler n'i vues, ne m'en chaut.

### Explicit Confort d'amy.

Explicit le Confort d'amy
3980 Qui esveilla le cuer de my
Es tenebres ou il dormi,
Et au resveillier dist : « Aimy!
Que ne suis je partis par mi,

3957 FMBEK que ie teingne — 3960 EK que — 3964 M de — 3966 E trouuaille — 3967 A le — 3969 FMK yra; BE disner; K en g.; A gluuost; E glouruost; K gluroust — 3970 K du preuos — 3972 K du bourgeel (sic) gueres — 3977 K Vail — 3979 K a omis le; M ajoute le après coup — 3983 B ne sui (rature) la p., E sui la parti p.

#### LE CONFORT D'AMI

| 3984 | Quant j'ay si longuement gemi   |
|------|---------------------------------|
|      | Et tant ploure et tant fremi,   |
|      | Que le gros de l'uef d'un fremi |
|      | N'ay receü, par saint Fremi,    |
| 3988 | De joie en plus d'an et demi! » |
| -    | Et encor ont mi anemi,          |
|      | Que j'ay moult doubté et cremi  |
|      | Et a qui j'ay tant escremi      |
| 3992 | Que le cuer en ay entumi,       |
|      | Mon b mol de be fa be mi        |

142

Pues bien aidier, par saint Remi,

Car comme fol et esturmi,

Com forsené et esrami,

M'ont par maintes fois esturmi.

Mis en b dur. Amis, tu m'i

Pour ce te requier, alume y,

4000 Car goute n'i voy; destumi
Mon triste cuer et desdormi,
Et je te promet que tuit mi
Annemi seront avec mi,
4004 Pour qui maint soupir ay vomi.

209 F vari 2000 M at plus 2000 F ancore: F

3987 K remi — 3988 M et plus — 3989 E encore; K on — 3990 E doulte — 3993 M mol en be — 3994 K b dont — 3996 M Et; K aturmi — 3997 B forsonne — 3998 E mainte — 4000 FM desturmi; E descrimy — 4001 E tristre c. et endormy — 4003 FE Anemis; M Ennemis; K Annemis — 4004 E mains.



## LA

# FONTEINNE AMOUREUSE'

Pour moy deduire et soulacier Et pour ma pensee lacier En loial amour qui me lace

- En ses las, ou point ne me lasse,
  Car jamais ne seroie las
  D'estre y, ne n'en diroie « helas »,
  Vueil commencier a chiere lie,
- 8 En l'onneur ma dame jolie, Chose qui sera liement Vëuë, et joliement Faite de sentement joli
- Or pri a ceuls qui le liront,
  Qui le bien dou mal esliront,

<sup>1.</sup> A Le liure de la f. a.; FB Ci commence le dit de la f. a.; M Ci commence le dit de la f. a. que len appelle morpheus; E Cy commance le liure morpheus.

<sup>1</sup> A soulacier -2 BEJ laissier -4 FBE lace -5 E iamais ie ne s. -12 E a lui -13 E Que

- S'il y est, qu'il vueillent au lire Laissier le mal, le bien eslire. 16 Car quant la chose est bien eslite, Par raison homs plus s'i delite, Et dames et cils qui le lit Penre y doivent plus grant delit, 20 Et cils dont il sera leüs Soit ou nombre des esleüs. Mais mettre n'i vueil chose laide. Car quant y tonne et il eslaide, 24 Li temps est noirs, obscurs et lais, Mais assez est plus dous que lais Contre Mesdit, par sainte Helainne! Pour ç' a toute chose villeinne 28 Vueil renuncier, et la delay. Si commenceray sans delay, Mais qu'aie nommé a delivre Celui pour qui je fais ce livre, 32 Et mon nom aussi, car sans faille, Il n'est pas raison qu'a ce faille, Car j'y sui contreins et tenus Et oubligiez trop plus que nus, 36 Ou'amours fine le me commande, Et deduis vuet que j'y entende;
- 40 Deduis nulle grant muserie.

  Avec mon cuer y ha bon gage,
  Car mes corps en est en ostage,
  Qui jamais jour ne cessera

Et toutevoie ne vuet mie

Jusques atant que fais sera.

<sup>20</sup> FM doient — 22 M on n. — 23 BE ne v. — 24 FMBEJ il — 27 FBEJ C. me soit (J corrige me en en) — 30 M Cy; E Ci — 32 F cuy — 33 F non — 35 E Ca; M constrains — 36 FM obligiez; E obligier — 38 FBEJ que y entende — 41 B Aueuc; E Auant; J Quant; Les mss. ont a; FMBEJ chier gage — 42 J cuers

Or te dirai que tu feras : Jusqu'a quarante compteras Ces vers ci, et quarante et un,

- 48 Si qu'après vin et a geün
  Nos noms entiers y trouveras,
  Mais trois lettres en osteras
  Droit en la fin dou ver quarante.
- Or resgarde que je ne mente!
  Car vraiement, se je mentoie,
  Confus et honteus en seroie.
- Or vueil commencier ma matiere

  Et dire toute la maniere,

  Et la guisë, et l'aventure

  Qui me fu diverse et obscure

  Au commencier et paoureuse,
- Mais a la fin me fu joieuse.
  Il n'a pas lonc temps que j'estoie
  En un lit ou pas ne dormoie,
  Einsois faisoie la dorveille.
- 64 Com cils qui dort et encor veille, Car j'aloie de dor en dor, Pour ce qu'assez envis m'endor, Quant aucune merencolie
- Avec ma pensee se lie.

  Mais quant repos en moy nature
  Voloit prendre, une creature
  Oÿ qui trop fort se plaignoit,
- 72 Et bien vi que pas ne faingnoit, Car son plaint si parfondement Prenoit, et son gemissement, Que j'en os horreur et frëour,

<sup>46~</sup>EJ Jusques a - 55 J Et ... matire - 59 J commencement - 60 J en la fin - 61 F loing - 63 M fusoie; J dort veille - 71 E Cy - 73 F plaing - 74 E P. a son - 75 E erreur; FMBE fraour

Ja remuer ne m'en veïst.

Et s'on dit que c'est couardie

Ou aucune merencolie,

Je n'en donroie pas deus pommes,

Car je vi des plus vaillans hommes Qu'on peüst vëoir ne nommer,

<sup>78</sup> M ien fui - 79 M coute; J coude; J macouday; FMBE macoutay - 84 Ce vers est omis dans J; FBE fu - 88 E perilz - 89 F Adonc - 92 M suis - 93 BE tramble - 94 M deffroit; E deffray; J defroit - 96 E prist - 98 A Pour - 101 FM dist - 103 E doubtoie - 104 BE plus sages h.

Fust deça mer, fust dela mer, Que qui leur donnast de fin ambre

- Reins et Paris, en une chambre
  Sans compaingnie ne geüssent
  Pour neccessité qu'il heüssent.
  Et quant il estoient armé,
- Voire, par Dieu! tout desarmé,
  N'estoit il riens, ou il alassent,
  Fors perdre honneur, que il doubtassent.
  Par ce point me vueil excuser
- Nompourquant je vueil encor dire,
  Pour ce qu'il fait a ma matire:
  S'armez estoie sus les champs,
- 120 Et les anemis aprochans
  Veoie pour cops departir,
  Se je m'en pooie partir
  Ou demourer dedens l'estour,
- Foy que je doy mon creatour!
  S'on me laissoit et je pouoie,
  Je say bien lequel je feroie.
  Pensez y ce que vous volez,
- Mais n'est pas bon d'estre affolez, Et mieus vaut les bons ensuïr Souvent que morir ou fuïr. Qui se vuet mirer, si se mire,
- 132 Car je vueil tesmongnier et dire Que chevaliers acouardis Et clers qui vuet estre hardis Ne valent plein mon pong de paille

106 E ou dela — 108 F Reims — 112 FBJ tuit; M tous — 113 A nalassent — 115 F omet me — 117 FEJ ien — 118 FMEJ qui — 119 F sor; B seur — 121 FM cos; J cobs — 122 E nen J departir — 125 J men — 131 F veut; E ci — 134 FMBE clerc; J O LXX (sic)

| _   |     |           |           |
|-----|-----|-----------|-----------|
| 148 | T.A | FONTEINNE | AMOUREUSE |

- 136 En fait d'armes ou en bataille, Car chascuns fait contre droiture; Dont, s'il font bien, c'est aventure. Et comment que je soie clers
- 140 Rudes, nices et malapers,
  S'ay je esté, par mes deus fois,
  En tele place aucune fois
  Avec le bon Roy de Behaingne,
- Ont Dieus ait l'ame en sa compaigne!
  Que maugré mien hardis estoie,
  Car il n'i avoit lieu ne voie
  Ne destour ou fuïr sceusse,
- 148 Si couvenoit que hardis fusse.

  Car le païs m'estoit sauvage,

  Et ne savoie le langage,

  Et s'estoie certeinnement
- Dalés lui plus seurement
  Que long de li, se m'i tenoie,
  Pour ce qu'ailleurs aler n'osoie,
  Qu'on ne me tenist pour espie.
- Bien afferroit ceste loange
  A tel qui bien fait l'armerenge.
  Et vesci la raison, sans faille:
- Quant on ordonne une bataille, Se cils qui l'ordonne est bon mestre, Il doit toudis son signeur mestre

136 F darmez — 137 F chascun; J ch. contre nature — 140 F nicez — 141 B' corrige par mes en pluz de; J Saige este ariuez .11. fois — 143 J brehaigne — 144 Dont est omis dans J — 145 E maugres; M moy — 147 M fouir; J deusse — 148 F Se — 149 FEJ li; M sauuaiges — 150 M les langages (les s sont ajoutés après coup) — 151 FBEJ cestoie — 152 F Delez; E De les — 153 B si; E me t. — 154 K reprend à ce vers; K qualer ailleurs — 156 M dist — 157 E Si en; K Sen — 158 E lamerenge — 161 FBEK cil

Au mieus et au plus asseür,

- 164 Pour eschuer tout mal eür.
  Si ne puet avoir deshonneur
  Cils qui la tient pres son signeur,
  Et si n'a pas les premiers cos.
- Ou aucune gourmanderie
  Y a, il en a croute ou mie,
  Et dou seurplus aucune part.
- 172 Et se li sires se depart,
  Il y a meins de villonnie,
  S'a son signeur fait compaingnie,
  Car a fuïr et a chacier
- 176 Sert on pour grace pourchacier, Mais cils fait honnourable chasse Qui grace par honneur pourchasse Sans flaterie, sans lober,
- Je parle tout en general
  Sans riens dire d'especial.
  Si est fols qui a li le tire
- 184 Et qui a mal faire s'atire.

  Mais pluseurs sont, c'est chose voire,

  Qu'on doit bien servir et mau croire:

  Servir, pour faire son devoir,
- 188 Croire, qu'il vuelent decevoir.

  Mais j'alonge trop mon propos
  Premier, et dont parler propos,
  Si vueil ma matiere reprendre
- 192 Et au continuer entendre.

<sup>163</sup> B' ajoute au après et — 164 K escheuer; E eschiuer — 165 M nen — 166 B' qui se tient — 168 BK poulles; E poulle — 173 FMEK villenie — 183 M Cilz; MBE a lui; A se, corrigé en le — 184 K se tire — 186 M mal croire — 188 FMEK qui — 189 K ialongne; FMBEK le pr. — 191 BE Je; ma est omis dans A

Finablement tant atendi En ce meschief que j'entendi La creature qui parla,

- Dont je fui eüreus; car la Parole, quant je l'entroÿ, Moult durement me resjoÿ; Car elle dist a haute vois:
- \* Adieu, ma dame, je m'en vois.
  Ne fais ordenance ne lais,
  Fors tant que mon fin cuer vous lais,
  Si que sans cuer me partirai;
- 204 Et si ne say quel part iray,
  Ne terme n'ay de revenir.
  Si en lairay Dieu couvenir,
  Amours et vous, ma chiere dame,
- Qu'aim cent fois mieus que moy, par m'ame.

  Mais, dame, einsois que je m'en voise

  Long de vous, dont po me renvoise,

  Ferai de la dure dolour
- Qui art mon cuer et ma coulour
  Palist, dont ma face est desteinte,
  Une dolereuse complainte.
  Et se Dieus me donne la grace
- Que n'i mespreingne ne mefface Et qu'elle soit a vostre gré, Je seray en si haut degré Que j'en vivrai plus liement,
- Car vous sarez mon sentement. »
  Lors fui je tantost hors d'esmay,
  Si me vesti et acesmay

193 K entendi — 196 K fu esmeus par la — 197 M Parloie — 198 BEK Et d.; M men esioy; E ie me resioy — 201 FBEK ordonnnance — 203 BEK men — 204 A ira — 208 F cens; K plus que — 213 F Palir — 216 K Quen mespresure ne m. — 218 K s. mis en haut d. — 219 F Quen viucray — 221 FK fu; BE fus

Et alumay de la chandeille,
Mais j'avoie toudis l'oreille
Devers la cheminee a destre
Ou il avoit une fenestre
Par ou sa parole escoutoie,

Car pres de la fenestre estoie.
Si que je pris mon escriptoire,
Qui est entaillie d'ivoire,
Et tous mes outils pour escrire

La complainte qu'i voloit dire.
Si commença piteusement
Et je l'escri joieusement:

#### LA COMPLAINTE DE L'AMANT

Douce dame, vueilliez oïr la vois

236 De ma clamour, qu'en souspirant m'en vois,
Tristes, dolens, dolereus et destrois,
Ne dou retour

Ne say dire ne les ans ne les mois.

240 Las! einsi pers les gracieus convois De vos dous yeus qui ont par meintes fois De leur douçour

Tres doucement adouci ma dolour,

Joieusement fait joie de mon plour,
Et m'ont rendu scens, maniere et vigour,

Car de ces trois

223 A aluma; FBEK chandelle — 224 E lorelle — 229 E Si ques; FB prins mon escritoire — 231 F oustiex; M utieus; BE oustilz; K ostilz — 232 F quil; E que — Titre de la Complainte: F illisible; M Comment lamant se complaint. Complainte; B Vecy la c...; K La dolcreuse c...; manque dans E — 237 F Tristez — 239 M ni les ans — 240 F par; B per; E a corrigé par en pars — 241 ME mainte; B meinte

Estoie nus, quant vëoie l'atour

Cointe et joli de vo corps fait a tour,
Qui passe tous en grace et en valour
En tous endrois.

Cils dous resgars estoit tous mes confors;
252 Il me tenoit l'ame dedens le corps,
Car lonc temps a, fusse, s'il ne fust, mors,
Qu'il soustenoit

Moy et mon cuer contre tous desconfors.

Helas! c'estoit mes amoureus depors
Et de ma vie et santé li drois pors.

Trop me valoit,

Car quant refus en ma dame venoit,
260 Cils dous regars tantost le desdisoit
Et doucement pour sien me retenoit,
Si que des lors

Mes esperis asseurez estoit,

264 Ce m'estoit vis, ne riens plus ne doutoit. Einsi en li mes cuers toudis prenoit Tous ses ressors.

Et quant je pers le soulas et la joie

De ce tres dous regart qu'avoir soloie,
Se je me plein et souspir et larmoie,
Je n'en puis mais,
Car s'en ce monde un seul souhait avoie,
Riens plus fors li je ne souhaideroie.

248 A ioli et vo c.; E vos - 251 M estoit mes confors, corrigé en reconfors - 252 K la vie - 253 F loing; K si ne + 254 E Qui - 260 F Cilz doulz resgars; A me d. - 261 K p. li; BE receuoit - 262 E ques - 264 F viz ni rien puis; K puis riens; M puis - 265 M on li - 267 B per; E pars; FMB solas - 268 F resgart; M resgars - 269 K pl. souspire et - 271 A soulas - 272 je manque dans BE, ajouté par B

Nes de penser a li toudis estoie Jolis et gais.

Las! or ne sai se je verrai jamais

De son espart la douceur et les rais

Par qui je fu au cuer ferus et trais

Et mis en voie

De soustenir les dous amoureus fais, 280 Qu'il me couvient aler loing de li, mais Je garderai son honneur et sa pais, Ou que je soie.

Encor y a chose qui m est plus dure,
284 Car je m'en vois, et si n'est creature
Qui ma dolour doie a ma dame pure
Ramentevoir,

Pour ce que nuls ne scet ce que j'endure; N'elle meismes ne scet pas la pointure Que mes cuers sent pour sa douce figure, Et que vëoir,

Ymaginer, penser ne concevoir

Ne puis comment je puisse joie avoir,
Car je la ser et aim sans decevoir

Et sans laidure.

Las! or me part a moult petit espoir,

Et de s'amour la prie tels, espoir,

Qui en mon cuer, s'elle l'aimme, pour voir,

Ma mort figure.

Et ja soit ce que je ne soie amez, 300 Douce dame, de vous, n'amis clamez,

273 E Neis; K Dades (D pour N); M dou p. - 275 se manque dans E; K se reuerray iamais - 276 K le ray, corrigé en rays - 277 M fui - 283 F Encoy - 287 FEK nulz - 288 FM meisme; E meesmes - 291 E p. et c. - 293 MEK sers - 295 F par; M pars; K or ne pert; FBEK a mon petit e. - 296 F telz; K telz la prie espoir

304

Se vos fins cuers estoit ad ce menez —
Dont Dieux me gart —
Que par amours fust a autre donnez,
J'en seroie si mortelment grevez
Que j'en seroie ou mors ou forsenez,

Que j'en seroie ou mors ou forsenez,
Ou tempre ou tart.

Car quant je sui par vostre dous regart
308 Si deffendus que de rien n'ay regart,
Et s'est mes cuers par son tres dous espart
Enamourez,

Se j'avoie de vostre amour le quart,
312 Sans partie d'autrui, se Dieux me gart,
Onques amis ne fu ci n'autre part
Tant honnourez

Et quant dou quart de vostre amour puis estre
316 Mis hors d'enfer en paradis terrestre,
Se je ne l'ay, y ne me porroit nestre
Doleur ne peinne
Qui tant me fust oublique ne senestre,

Car ce seroit pour l'onneur et le mestre
Perdre dou tout, et la joie celestre

Et la mondainne.

Car desespoirs qui creature meinne

324 A mort d'enfer et a la mort humainne Seroit en moy, de ce soiés certeinne. Mais de mon estre,

Ne que soiez ma dame souvereinne,

328 Ne sara nuls, einsois de fleur de greinne Recouvreroit une valee pleinne Ou de genestre.

301 FBEK a ce — 304 BE Je; E mortement — 305 B forsonnez — 307 F doulz resgart — 308 B d. car de riens; A de moy; F resgart — 309 FMBEK cest; K par mon t. — 313 E si — 317 FMBEK il ne — 319 FMBEK oblique — 327 A corrige Ce en Ne; A sera — 329 BEK Recouveroit

Et quant en vous gist ma mort et ma vie 332 Et ma santé, douce dame jolie, Se vous daingniez estre de ma partie, Je sui garis.

Et s'il avient que vous ne m'amez mie,

Ou que veuilliez estre a un autre amie,
Ou que soiez a mon cuer anemie,
Je sui honnis.

En vous en est et a vostre devis.

Mais quant pris sui et je me rens pour pris Et com prison en vostre dous pourpris Crant et affie,

Ne me devez grever, ce m'est avis,

Meësmement que plus vous aimme et pris Qu'onques ne fist belle Heleinne Paris, Sans villennie.

Si ne me say, ne puis, ne vueil deffendre, Eins me couvient vostre merci attendre, Se je ne vueil vous ou Amour offendre, Si attendrai

Tant que pitez pour moi en vous engendre

352 Grace et merci, et que vo face tendre
Deingne seur moy son dous regart descendre.
Mais je ne say

Quant ce sera, dont je sui en esmay,

356 Car trop long sui de vo cointe corps gay,
Dont en deus pars couvenra mon cuer vray
Partir ou fendre,

333 K daignez — 336 F veilliez ... mie — 337 K en mon cuer — 339 FEK A vous; M En (paraît remplacer A) — 340 FM ren; K tent — 342 E Rant — 343 grever est omis dans E; F se — 344 E aim — 347 me est omis dans E — 349 F veil; MBEK amours — 351 EK pittez — 353 F Daigne... resgart; E estandre — 356 FMBEK loing — 357 K Sen couuenra en ... pers mon c. v.

372

Se merci n'ay, qu'onques autre n'amay, 360 Ne vueil amer, ne jamais n'ameray. Et, par ma foy! en ceste pel morray, Sans rien mesprendre.

Helas! dolens! et que vaut ceste attente,
Ne ce qu'en vous ay mis toute m'entente,
Quant je ne say, ma douce dame gente,
S'il vous souvient

Comment desirs pour vostre amour me tente,
Comment il m'art et m'assaut et tourmente,
Comment je vif en pensee dolente,
Ouant il couvient

Que vo biauté, dont toute joie vient, Et vo bonté, qui toute honneur soustient, Que mes cuers sert, aimme, oubeïst et crient, Ne m'est presente,

Ne vos gens corps ou riens ne mesavient,

Qui tous les jours gais et jolis devient,

Ne voy? C'est ce qui me met et me tient

De mort en sente.

C'est ce pourquoy tristece a moy s'amort;

C'est ce qui fait que tuit mi bien sont mort;

C'est ce qui tant au cuer me point et mort

Et tant me blesse

Que riens ne voy ou je pregne confort,
384 N'a rien ne puis penser qu'a desconfort,
Dont mon desir veint m'esperence au fort,
Si n'est leësse

360 E nemeray — 362 MBEK riens — 363 K omet et; F attende — 364 K Ne say quen — 368 et 369 sont intervertis dans K — 372 BEK De — 373 FMBEK obeist; BK craint — 375 MBEK vo; MK gent — 383 FMBEK rien — 384 FMK riens — 385 K mesp. et mort

Qui en mon cuer sache voie n'adresse,
388 Mais bien y scet le droit chemin tristesse:
C'est ses donjons, c'est sa maistre fortresse,
C'est son ressort;

La regne et vit com roïne et maistresse,
392 La tient mon cuer en trop mortel destresse
Et la depart et donne a grant largesse
Jouiaus de mort.

Las! si n'est riens qui ne me soit contraire
396 Et si ne voy mais goute en mon affaire,
Si me couvient mes maus souffrir et taire.
Et en ostage

Suis, ou petit puis de mon honneur faire, 400 Car juenes sui, si me deüsse traire, Pour mieux valoir, ou vaillance repaire. Or sui en cage,

C'est a dire que je sui en servage

Ou faire puis moult po de vasselage,
Que je repute a moy moult grant dommage,

Dont moult desplaire

Me doit. Einsi pers je mon juene äage,

Mon temps, ma dame et mon joli corage.

Mieux pour honneur me vausist en Cartage
Estre ou au Quaire.

Dont s'a l'amour de vous, ma dame, fail, A qui de long m'amour et mon cuer bail, Pour ce qu'avez de ma vie le bail,

 $387\ EK$  saiche —  $389\ M$  demours —  $392\ K$  en tel m. —  $394\ F$  Joyaus —  $399\ FMBEK$  Sui —  $400\ FM$  iones: B ioinez; E ioines; K ieune —  $402\ K$  gaige —  $403\ K$  Car —  $405\ K$  a omis je; FBE damage; M damaige —  $407\ E$  Mes; FB per; E par; BEK ont omis je; M perdre mon; M ione; EK ieune —  $409\ AFM$  vosist; B' corrige volsist en vocist; E vocist: K M. me vosist pour h.; FBE quartage —  $410\ K$  en q.

416

Je croy sans faille Oue ce sera pour ce que trop po vail Et au'en honneur povrement me travail; Mais or ne puis querir autre travail N'autre bataille.

Ne je ne puis faire chose qui vaille, Car j'ay laissié le grain et pris la paille : 420 C'estes vous, dame, ou il n'est riens qui faille, Si qu'einsi sail

De haut en bas; einsi couvient qu'il aille

Et que desirs a toute heure m'assaille, 424 Et pour ce di qu'espoirs qu'Amours me baille Ne vaut un ail.

Et quant einsi ay petit d'esperence, Nuls ne s'en doit mervillier, sans doubtance, 428 Car povres sui d'onneur et vaillance Et de bonté,

Et vous estes la fleur et l'excellence

De tous les biens, par vraie experience, 432 Ente et estos d'onneur et de prudence Et d'onnesté.

Si m'arez tost par raison refusé

436 Et vostre amour a un milleur donné, Et nompourquant tost m'arez amendé Par vo puissance,

Car riches sui de bonne volenté Et bien garnis d'amour, de loyauté, 440 Et desirans de faire vostre gré

Sans decevance.

418 E Naustre (sic) bastaille — 420 E ie laisse; K laisse; E et ay pris - 421 F Cestez - 423 BEK au bas - 425 K a omis di; K men vaille - 427 E petit esperance - 429 F pourez - 433 A Lente estes; B Ence et; E En ce et estes - 437 E mariez; K maries - 441 M a vostre gre

Si que d'Amours me vueil loer et pleindre:
Loer m'en vueil en tant que sans refreindre
Fait mon vray cuer en tel dame remeindre
Ou tout bien meint;

Mais je m'en plein pour ce que, pour li creindre,

Servir, amer et desirer sans feindre, Ne puis faire qu'a merci puisse ateindre

Ne qu'elle m'eint.

Helas! dolens! c'est ce qui mon cuer teint

Et qui mon vis et ma couleur desteint
Et qui muer la fait en divers teint
Et fait esteindre

Mon bon espoir, dont ma vigour esteint.

456 Pour ce mes cuers gemist, pleure et se teint. Mais ma dame ne puet oïr son plaint Ne moy compleindre.

Et ja soit ce que soie mis en mue,

N'est pas toute m'esperence perdue,

Mais vraiement, elle est moult descreüe

Et s'est petite.

Mais bonne amour de qui elle est venue,

Quant li plaira, l'ara tost acreüe, Car tous les cuers en petit d'eure mue, Ou elle habite.

Et se ma dame en mon mal se delite,

Ou se Dangiers, qui me het et despite,
Pour moy grever, li enorte ou endite

Ou'elle me tue,

Ou qu'a tous jours me soit grace entredite

444 K me v.; E et tant — 445 K cuer vray — 447 F pleing; EK plaing; E pour que — 449 M ajoute puisse après coup — 453 A le; M qui la fait muer — 456 F gemit; K g, plaint et — 461 F mont — 462 FBEK cest — 465 FMBEK petite heure — 468 E dengers; M heit — 469 MBEK et endite — 471 E que tous

- D'amours, qui maint amant de mort respite, Quant li plaira, sera tost desconfite, Prise et veincue.
- Autre espoir n'ay, dont je souspire et pleure,
  476 Fors que bien say qu'amours puet en po d'eure
  Un cuer garir qui a la mort labeure,
  Mais n'espoir pas

Que d'outre mer merci veigne ou aqueure
480 Pour moy garir dou mal qui me court seure,
Ne que s'amour de si loing me sequeure
En aucun cas.

Ne que jamais en passast un seul pas,

484 Ne que ses cuers fust pour moy advocas Qui li deïst que mes cuers en ses las Gist et demeure

Et que jamais d'amer ne sera las.

Las! ce m'ocist et me fait dire : helas!
Ce fait que sui dolens, tristes et mas,
Ce me deveure.

Biaus sires dieux, comment puis je durer

492 En tel estat, ne tels maus endurer!

Dont vient cils maus? Il vient d'outre la mer,

Si m'ocirra,

Car deça n'a qui le peüst saner, Et nullement de la ne puis aler,

496 Et nullement de la ne puis aler, Ne ma dame ne deingneroit penser A venir ça.

475 K Nautre; F souspir — 476 en est ajonté dans B — 479 FK vieigne; E viengne; K et a. — 480 FMBE queurt; K cueurt — 481 MBEK mamour — 484 F auocas — 485 E dist... ces las — 485 F mocit — 489 BEK tristes (K triste) dolens — 492 FMEK telz maulz — 493 FMEK cilz maulz; MB dau(l)tre — 497 F deingnera

N'il n'apartient. Et quant elle lança L'amoureus dart qui au cuer me bleça, Certes, je croy que pas ne me cuida Enamourer.

Et pour c'espoir que mais ne garira 504 Mes dolens cuers de la plaie qu'il a, S'amour pité, qui onques ne m'aida, N'i fait ouvrer.

Or supposons qu'Amours me vueille aidier
508 Et que pité se vueille amollier
Et le franc cuer de ma dame changier :
Comment sera ce?

Il n'affiert pas qu'a moy doie envoier
Ne qu'envers moy se doie humilier,
Einsois li doy humblement supplier
D'avoir sa grace.

Plus aimme honneur qu'un val plein d'or en masse

Et bien la scet garder en toute place,
Et tant sage est que rien ne fait qui face
A desprisier,

Si gardera qu'a s'onneur ne mefface. 520 Et si m'est long sa noble douce face. Si ne voy pas que pitez me respasse Si de legier.

Et se j'envoy devers ma chiere dame
524 Dire qu'elle mon cuer mine et entame,
Et que s'amours l'art sans feu et sans flamme
Et le martyre,

505 FMBEK Samours; M pitez; EK pitie — 506 M Nc fait — 507 K Et — 508 EK pitie — 515 FEK mace — 518 E despirier — 520 si est ajouté dans B; long manque dans K; FMBEK sa belle d. f. — 521 MB pite; EK pitie; FE respace — 522 EK ligier — 526 E matire

Et que desirs de plus en plus l'enflame,
Elle dira que je ten a son blame
Et que ne doy dire a home n'a fame
Mon grief martyre.
Et s'il avient que je li vueille escrire

Et s'il avient que je li vueille escrire,

532 Ne say s'elle vorra ma lettre lire. Et de si long ne li porroie dire Qu'elle m'affame

Des tres dous biens amoureus, si qu'eslire

De mes meschiés ne saroie le pire, Car en mon fait ne voy rien qui n'empire Toudis, par m'ame.

Si me couvient autre voie querir,
540 Se savoir vueil a quel fin puis venir
De ceste amour que je vueil maintenir,
Qui tout me mine.

Quant roy Ceïs fist fortune perir
Dedens la mer, il le couvint morir,
Mais tant ne pot Alchioinne enquerir,

Qui fu roÿne,

Ne faire tant a devin n'a devinne

548 Qu'elle en peüst savoir le voir, et si ne Faisoit que li querir seur la marine, Car, sans mentir,

Elle l'amoit plus que rien d'amour fine :

552 Ses crins tiroit et batoit sa poitrine Et pour s'amour seur lit ne soubs courtine Ne pot dormir.

527 E omet V = 531 K le v. = 532 FB scay = 535 BE si que lire = 543 F rois; MEK roys; B' rétablit roi dans B; FBK ccys; E ceyx; F fist = 544 K mer ou le couint m. = 545 F alchioye; M alchyoine; BEK alchione (E alchyone); BEK querir = 547 B na deuin; M deuim na deuime = 548 K a omis ct = 549 M qui li; FBEK sor; M sur = 552 F bes = 553 F sous; M soulz; E soubz; K soz

Alchioine trop ot le cuer marri
556 Pour la dolour qu'elle ot de son mari
Qui dedens mer par fortune peri,
Si qu'en plourant

Dist a Juno pluseurs fois: « Je te pri,

560 Riche deesse, oy mon dolent depri. »
Maint sacrefice et maint don li offri
Pour son amant,

Et pour savoir, ou, et pourquoy, et quant

564 Il fu peris. Trop l'aloit desirant. Si que Juno, la deesse, ot si grant Pité de li

Qu'Alchioine vit Ceïs en dormant.

Or vous diray la maniere comment :
Dieus de sommeil le fist par son commant
Et l'endormy.

Juno qui vit et oÿ sa priere,
572 Qui fu de cuer devote, humble et entiere,
Dist a Yris, sa loial messagiere:
« Enten a mov.

Bien sai que moult yès aperte et legiere.

576 Va t'en au dieu qui het noise et lumiere, Qui de dormir aimme toute maniere Et het effroy.

Tu li diras que devers li t'envoy,

580 Et le meschief d'Alchioine et l'anoy Di li, qu'il li moustre Ceÿs le roi

555 FM Alchioyne; BEK Alchyone (E Alchione); A marci — 556 B corrige mary en mari, puis en amy — 557 F d. moy — 558 FK quem — 561 FBEK dons — 563 BE ou est pourquoy — 564 EK perilz — 565 K Et — 566 EK Pitte — 567 FM alchioyne; BEK alchyone: FMBK ceys — 572 B' devolte — 573 B Dit — 575 FMK apperte — 576 F beit — 577 FEK matiere — 578 M heit — 579 B tenuoye — 580 BK dalchyone — 581 B' Dis; FMBEK qui; B' quil

Et la maniere

Qu'il fu peris, et comment, et pourquoy. »
Yris respont : « Ma dame, bien vous voy.
Ce message vueil faire, par ma foy,

A lie chiere. »

Yris tantost a son oirre aprestee;

Ses eles prent; en l'air s'en est volee,
D'une nue couverte et affublee.

Tant se traveille

Oue venue est en une grant valee.

De deus grans mons entour environnee
Et d'un ruissel qui parmi la contree
Bruit et groiselle.

La ot maison qui fu bele a merveille.

596 La est li dieux qui tant dort et sommeille Que riens n'i a qui par raison l'esveille. Yris entree

Est en l'ostel, mais trop fort se merveille 600 Qu'il n'a laiens femme n'homme qui veille. Elle meismes pour dormir s'apareille. Trop s'est doubtee.

Dedens la chambre ou Dieus de sommeil couche
604 Avoit un lit trop riche et une couche.
La dedens gist, aussi comme une souche,
De tel maintien

Que ses mentons a sa poitrine touche, 608 N'il ne remuet ne piet ne main ne bouche;

582-585 manquent dans K-583 FMBE peris ou comment—587 F oire; K hoirre; M erre—588 K alee—590 E sen; K ce—592 A environne—593 FBE russel—594 K B. a gr.; M Bruist et groseille; E grosseille—597 K que; E corrige sesueille en lesueille—600 Les mss. ne homme—601 M meisme; E meesmes—602 FMBE cest; K est—603 F sommel—604 M tresriche—605 F con—607 E couche—608 K remaint; FBEK pie

On n'i oit coc ne geline qui glouche N'abav de chien;

Ne li faloit mire ne fisicien,

612 Endormie ne pavaut n'autre engien Pour bien dormir, car au lieu n'avoit rien Oui tousse ou mouche.

> Yris li dist: « Dieus dormant, a toy vien De par Juno, deesse de tout bien. »

De par Juno, deesse de tout bien. »
Brief, elle fist son message tres bien
Et sans reprouche.

Yris n'a pas atendut qu'il adjourne,
620 Eins se depart et sans congié s'en tourne,
Car volentiers ilec pas ne sejourne.
Ce fist li lieus

Qui la tenoit mate, endormie et mourne.

Volenté n'a que vers le dieu retourne, Einsois le fuit et de lui se destourne. Mais li dous dieus.

Qui lez lui ot mil filles et mil fieus,

628 Trop vanitez et songes tieus et quieus, De bien, de mal, de joies et de dieus. Si se retourne

> Dedens son lit; mais li sires gentieus Un petiot ouvri l'un de ses yeus

Et de faire ce qu'Yris quiert, au mieus Qu'il puet, s'atourne.

632

609 M Non; K ot; M cos; F ny; E clouche—§611 MBEK failloit... fusicien; K Ne ni f. — 612 BE pauot nautre bien—615 M dit; F dieu — 616 K d. en tout — 619 Les mss. excepté A atendu — 620 M sen; K se pert; K congien — 621 FBE illec; K yluec; M pas illuec — 625 B fuist — 627 FE les; F fieux — 628 K Tout; F tieux et quieux — 629 F dieux; B' dueilz; K deux — 631 Tous les mss. sauf A gentieux (id. 632 yeux, 633 mieux) — 632 E petit; K ouurij.I. de

Les mille fieus qui entour lui estoient,
636 Et les filles aussi, se transmuoient
A leur voloir, car les fourmes prenoient
Des creatures,

Si qu'en dormant, par songes, se moustroient 640 Diversement; pour ce les gens songoient Et en songant meintes choses véoient, Douces ou sures.

Les unes sont pongnans, les autres dures;

644 L'une est clere, les autres sont obscures;
De tous païs langages et murmures

Parler savoient:

D'iaue, de feu, de toutes aventures,
648 De fer, de fust, prenoient les figures.
Autre mestier n'avoient, n'autres cures.
Par tout aloient.

Dieus de sommeil l'un de ses fils apelle — 652 C'est Morpheüs — si li dist la nouvelle Qu'Yris a dit de par Juno la belle, C'est que li drus

D'Alchioyne gist mors sus la gravelle : 656 « Va li moustrer par tel maniere qu'elle Voie peri Ceÿs et sa nacelle. »

Lors Morpheüs Prist la fourme que Ceïs avoit nus

660 Et moult forment su mouilliez et emplus;
Plus tors avoit les cheveus et locus
C'une cordelle.

Dedens la chambre Alchioine est venus,

635 FBEK filz — 637 FK vouloir; M voloirs — 642 BE et — 643 FMBEK poingnans; E et les a. — 648 F fut — 649 FMK nautre — 653 K a omis par — 655 B Dalchyonie; K Dalchyone — 659 K a. mis — 660 BK moulliez; E moullies; K remplus — 661 BEK tort; M loquus — 663 FE dalchioyne; B alchyonie; K alchyone

664 Descoulourez, pales et esperdus, Et le peril ou il est encheüs Tout li revelle.

Dieus de dormir par sa puissance fit 668 Qu'Alchioinne dormoit dedens son lit. Morpheüs fu devant elle et li dit: « Chiere compaingne,

Vescy Ceÿs pour qui joie et delit 672 As si perdu que riens ne t'abelit. Voy que coulour n'ay, joie n'esperit,

Qui me compaingne.

Resgarde moy, et de moy te souveingne.

Ne pense pas, bele, qu'en vain me plaigne :

Voy mes cheveus, voy ma barbe grifaingne;

Voy mon habit

Qui de ma mort te moustre vraie enseingne! » Celle s'esveille afin qu'elle le teingne,

Mais cils qui n'a pouoir que plus remaingne S'esvanuist.

Si qu'einsi vit la belle clerement 684 Le roy Ceïs et sot certeinnement La maniere de son trespassement. Mais de li pleins

680

Fu, regretez et plourez longuement

688 Par grans souspirs getez parfondement,

Si gua lung y course tellement

Si que Juno y ouvra tellement Que pour ses plains

En deus oisiaus mua leurs corps humains

 $664\ F$  pailes; M paales  $-665\ FBEK$  escheus  $-668\ B$  alchyonie; K alchyone; F alchioyne; BEK d. un lit  $-677\ BE$  barbe giseigne; K Voy ma barbe voy mes cheueux qui saingne  $-679\ E$  mort demonstre v.  $-681\ E$  a omis qui; K reuiengne  $-684\ E$  roys  $-691\ K$ .II. offrans; M les c.; A leurs cuers

692 Qui sus la mer volettent soirs et mains. Alchioines les ont appellés mains, Car vraiement,

Les maronniers qui en mer sont empeins,
696 Quant d'eaus voient ces oiselés prochains,
D'avoir fortune ou tempeste certeins
Les font souvent.

Or me couvient venir a mon propos
700 Et dire ce dont a parler propos:
Il est certein qu'en mon lit ne repos
Ne n'i sommeil

Et que je n'ay bien, joie ne repos, Dont durement me doubt, se dire l'os,

704 Dont durement me doubt, se dire l'os,
Que reputez ne soie comme sos,
Quant einsi veil,
Ou'on s'en merveille et j'aussi m'en merveil.

708 Pour ce prier vueil au dieu de sommeil Que Morpheüs face son appareil

Tel qu'a briés mos Le gentil corps qui n'a point de pareil

712 Sache mon cuer, ma tristece, mon dueil, Et qu'il le tient par son dous riant vueil Pris et enclos.

Se Morpheüs devant li se transporte
716 Cinc fois ou sis, et se bien li enorte
En ma fourme qui est a moitié morte,
Croire ne puis,

692 FBEK sur; M sor; K voloient — 693 B Alchyonies; K Alchyone — 696 FK oiselles — 700 E a omis ce — 701 A lit me repos — 703 K Et ie nay pais ioie bien ne repos; B ioe — 705 F resputez; E folz — 706 EK vueil — 707 M a omis j' — 711 FM Li gentil; BEK Li gentilz — 712 E Seche; BE t. et mon — 713 FMBEK qui; FK doulz (E douls) — 717 BEK torme; E la moitie

Se bien li dit que trop me desconforte

Et qu'il n'est riens en quoy je me deporte.

Que ma dame soit si dure ou si forte

Que pité l'uis

De son franc cuer, qui de tous maus est vuis

Tet de tous biens li ruissiaus et li puis,
De scens, de grace et d'onneur li dous fruis,
N'uevre la porte

A Dous Penser, qui si bien sera duis

Qu'il li dira, et de jours et de nuis.

Comment siens sui, et les mortels annuis

Que pour li porte.

Einsi porra savoir comment je l'aim,

732 Comment son oueil a mon cuer pris a l'ain
Par son resgart qui n'est fier ne villain,
Se li dieus yeut

Et Morpheüs, qui fera tout certein

Son cuer dou mien et li dira de plain

Comment toudis pour s'amour me complain,

Et qu'il m'estuet Morir pour li, estre autrement ne puet,

740 De la doleur qui m'enseint et aquet, Se par pité; Amours si ne la muet Qu'a mon cuer vein

Face secours, car de meschief recuet

Et de tres griés pensers plus qu'il ne suet. Hé! Morpheüs! voy comment il se duet! A toy m'en plain.

719 M dist - 720 FBE Et qui nest; K Et si nest - 722 EK pitie - 723 FE maulz; F vois - 725 F sen - 727 BE Et - 729 FMEK mortelz - 730 E lui - 735 BEK sera - 736 BEK du - 740 K De ma d.; FMBEK et macuet; K et acuet - 741 BE De; EK pitie; K a omis Amours; K ne lesmuet - 743 M meschies; E racuet - 744 F grief; E pensees; E qui ne; E a ajouté que

Trouver n'i puis ne say autre chemin, Car messagiers, ancre ne parchemin,

748 Car messagiers, ancre ne parchemin, Ne moy, n'autrui, n'i puelent mettre fin. Mais je suppose

Qu'elle en dormant voie que je ne fin 752 De li amer et servir de cuer fin

Et qu'en servant tous me mine et affin.
S'elle s'oppose,

Que me porra profiter ceste chose?

756 Mais s'en son cuer tient secretement close De Morpheüs la parole et enclose, Et le matin,

Au resveillier, l'en souveigne et la glose
760 Et qu'elle dongne a chascun mot sa glose,
Certes, je tien que mon fait se repose
En dras de lin.

Et se Pité me vuet estre piteuse

764 Et bonne Amour par pensee amoureuse
Li ramentoit ma doleur dolereuse,
Je ne doubt point

Qu'elle n'en soit vers moy plus gracieuse 768 Et de savoir mon estat plus songneuse;

Et s'il est bons, elle en sera joieuse. Si qu'en ce point,

S'Amours Desir a Dous Penser adjoint

772 Et cils desirs dedens le cuer la point Et Morpheüs li ramentoit a point, Ja si crueuse

747 K T. nen p. — 748 Les mss. excepté A messagier (M a corrigé messagiers en messagier) — 749 B puent; E puet — 750 K a omis je — 753 FMBEK tout — 754 A suppose — 755 K mi; B proufiter — 756 K secreement — 759 K souvient — 760 FM doingne; BEK donne — 761 K mon cuer — 763 BEK pitie; M pitez — 765 F La — 766 K mic — 767 BEK ne — 769 E s. plus ioieuse — 774-7 manquent dans K

N'iert qu'a penser au songe ne s'adoint Et que pensee en cela ne se doint Qui li sera, se bien au cuer li joint. Delicieuse.

Si me seroit chose trop profitable,
S'elle pensoit eu lit et a la table
Et en tout lieu a penser couvenable,
Que tout d'un fait
Songier souvent ne doit mie estre fable,

784 Einsois chose doit estre veritable, Quant elle n'est muant ne variable.

Elle verra les maus qu'elle me fait,

Se Morpheüs a droit me contrefait,
Et que je l'aim de loial cuer parfait,
Ferme et estable,

Et qu'elle m'a par le riant attrait

De son dous oueil droit parmi le cuer trait.

Mais ne sont l'arc, la saiette et le trait

D'if ne d'erable.

Si que j'espoir que li dieus qui n'a song
796 Ne me faurroit jamais a ce besong.
Et vraiement, s'envers li bien besong,
En si grant saut

Serai que mais mon mal que trop ressong
Ne priserai la value d'un cong,
Car de joie n'arai, bien le tesmong,
Jamais deffaut,
Et si raray bon espoir qui me faut.

779 M pourfitable — 780 FM on lit; BEK ou lit; A ou a la — 782 A Qui — 783 K Songe — 786 K A. deffait — 788 FBE adroit — 789 Ce vers est omis dans K — 793 AE sont lait la s. — 795 Les mss. excepté A soing (de même -oing pour -ong dans le reste de la strophe) — 801 E ioie verray

- Ne de desir qui me point et assaut Ne priseray rien l'estour ne l'assaut, Ne pres ne loing.
- Et pour ç'au dieu qui moult scet et moult vaut, 808 Pour mieus dormir, un chapiau de pavaut Et un mol lit de plume de gerfaut Promés et dong.
- Aussi vueil je prier au dieu d'amours
  812 Qu'il vueille oïr mes piteuses clamours
  Et qu'il face tant par ses soutis tours
  Que la parole
- De Morpheüs, quant il dira mes plours, 816 Mes grans meschiés et mes dures dolours, Soit a m'amour clere com li biaus jours, Sans parabole,
- Et qu'a m'amour qui n'est nice ne fole Vueille dire comment elle m'affole Et que mon cuer d'outre mer a li vole Querir secours,
- Qu'aler n'i puis, car je suis en gëole,

  824 Ou bon loisir ay d'apenre a l'escole,

  Mais quanque voy, fors ce dont je parole,

  M'est a rebours.
- C'est ma dame qui tient en sa prison

  828 Mon loial cuer; a trop bonne occoison
  Y devint siens maugré li; c'est raison
  Qu'il oubeïsse
- 805~A penseray; A~corrige rien en nen; K latour; A nen lassaut 807~K puet et 812~K amours 813~FBE soubtilz; K soutilz; M subtil 819~K que amour 820~F Veille d. quant elle 823~B p. quen se suy; E que ie sui; FMBEK sui; E giole 824~BE daprendre; K daprenre 827~B a corrigé est en tient; F en ma p. 828~BE achoison 829~BEK ll; K li est r. 830~FEK obeysse

Et qu'il y soit en tele entencion 832 Que mis jamais n'i soit a raënçon Et qu'il y muire ou qu'il ait guerredon Qui le garisse,

Qu'amez ou mors sera, eins qu'il en isse.

Or vueille Dieus que pensee si nisse Ne soit en li qu'il y pense malisse Ne traïson,

> Car il ne puet avoir milleur office; Et s'il la sert loyaument et sans vice,

840 Et s'il la sert loyaument et sans vice, Il porra bien avoir pour son service De s'amour don.

Et ja soit ce que durement m'esmaie

844 Et ressogne tant l'amoureuse plaie
Qu'elle me fist par sa maniere gaie
Que tous m'essil,
Si n'ai je pas voloir que m'en retraie,

848 Car il m'est vis que m'esperence raie,
N'on ne vuet plus mon cuer qu'amour deplaie
Tenir si vil.

Vezci pour quoy : li dieu sont trop soutil Et ma dame a le cuer franc et gentil

Et je l'aim plus que ne font cinc cens mil. C'est chose vraie.

Et se je sui maintenant en essil,

852

N'est pas tout mort quanque gist en peril; Et se ne say aussi, se je sui cil Ou'Amours essaie.

831~K~tel - 832~K~ne soit iamais; FMBEK ne soit; K rancon - 834~M~garist - 837~BE~lui; <math>E qui; F pensee - 840 F loyalment - 844~FMK ressoingne; E ioie (dans B le mot manque par suite d'une déchirure dans le feuillet, - 845 M la - 847-850 et 851-854 sont intervertis dans K - 849 F veut; FMBEK quamours; EK desplaie - 851 FBE soubtil; M subtil - 857 MBE Et si ne; F scay - 858 F Que amour; B assaie

| IΛ | FONTEINNE | AMOUREUSE |
|----|-----------|-----------|

| 8 <del>6</del> 0 | Et quant ma dame ara bien parceü<br>Et pluseurs fois en son songe veü |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  | Les grans meschiés qu'ai pour li receü,                               |
|                  | Et que faintise                                                       |
|                  | N'est pas en moy n'en mal que j'aie heü,                              |
| 864              | S'elle un petit en a le cuer meü,                                     |
|                  | Ne sçay comment de moy sera sceü.                                     |
|                  | Mais je m'avise :                                                     |
|                  | En Morpheüs ara tant de franchise                                     |
| 868              | Qu'il me dira sa maniere et sa guise,                                 |
|                  | Et s'elle a puis d'amours esté reauise                                |

Se son deii

174

872

Fait envers moy; car elle est si aprise, Tant aimme honneur, tant deshonneur desprise, Que ja par li, s'elle est d'amer esprise,

N'iert congneü.

Si qu'il couvient que je face m'offrande

Au dieu qui dort et que dou tout m'atende

Aus dieus d'amours et qu'humblement leur rende

Grace et loange

Dou bon espoir qui en mon cuer amende, 880 Et supplier Morpheüs qu'il entende A mov aidier, se li dieus li commande.

Pour ce leur rens ge.

Aussi faut il que je pas ne m'estrange
884 De Bon Espoir, ne que face l'estrange
A Dous Penser, qu'a estre de leur range
Faut que je tende.

Car vraiement, qui d'euls deus se desrange,

860~K reueu - 861~M Le grant meschief - 863~M jay - 869~BE este damours - 870~FE dehu - 875~K efface je; K mon offrande - 877~K Au dieu - 879~MK De; K en moy cuer - 880~E attende - 881~K le c. - 882~FMK renie; BE renge - 887~E Car par ma foy qui

S'il aimme fort, il se gette en la fange. 888 Et s'en doit bien cils qui les mue ou change Paier l'amende.

C'est a dire qu'a bon droit le compere Cils qui ne tient Bon Espoir son droit pere 892 Et Dous Penser aussi sa chiere mere, Car qui s'aërt

A desespoir et en fait son compere Et de penser a tristece se pere. 806

S'il estoit rovs, si vit il en misere Er si s'assert

Ou'honneur, franchise et toute joie pert.

Mais quant amans en esperence sert, 900 Tres dous Penser le fait c inte et apert, Quant n'est avere

S'amour de li donner un chapiau vert.

Mais cils qui vit en tristesse dessert 904 Ou'il ait son chief de soucie couvert Triste et amere.

Si que je vueil entroublier le mal De tristece, car il me siet trop mal. 908 A piet s'en va, mais il vint a cheval, Dont trop me poise;

Car si serchié m'a amont et aval Oue riens n'i a laissié d'especial. 912

Mais toudis a trouvé mon cuer loial Oui se renvoise

Pour Dous Penser qui li fait coie noise.

 $<sup>892 \</sup>text{ K}$  e. ce despere -894 K C. il s.; FMBEK sahert -896FM peire -897 FME se -899 F Qui; E Se -902 FBE aduere - 903 B biffe Samour et ajoute joli entre un et chapiau - 909 FBEK pie; M vient - 913 BEK omettent toudis: B ajoute gay et entre cuer et loyal: K cuer si tres loial - 914 E remoise

- 916 Et d'autre part d'Esperence courtoise.
  S'un piet en vuet, il en a une toise.
  C'est don roial,
  C'est droit respit de mort, qui bien les poise,
  g20 Et s'il avient que vers ma dame voise,
- G est droit respit de mort, qui bien les poise, 920 Et s'il avient que vers ma dame voise, Je soingnerai le païs de servoise En general.
- Einsi me vueil porter en ceste guerre

  Et sagement dedens mon cuer enquerre

  Se j'en porray par Dous Penser acquerre

  Joie et deduit,
- Et par Espoir, que je tien clef et serre

  928 Qui Dous Penser en cuer d'amant enserre,
  En attendant Morpheüs qui tost erre
  Et vient de nuit.
- Et s'il m'oste le mal qui tant me nuit

  932 Qu'i m'eüst ja, s'il ne fussent, destruit,

  Onques amans n'ot tel honneur, ce cuit,

  En mer n'en terre.
- Car je seray montez en si haut bruit 936 Que n'en vorroie avoir a sauf conduit Les couronnes de France, d'or recuit, Et d'Engleterre,
- Nom pas, par Dieu, tout le bien qui habunde
  g40 En ciel, en terre et en la mer parfonde,
  Jemmes, honneurs, nes la vie seconde,
  L'argent et l'or
  Des minières qu'il couvient que l'en fonde,

<sup>917</sup> FBEK pie; F veut - 919 B' les (pour le); K le - 925 K Se en - 931 K cil anonce; BE que; B menuist; E menuit; K mennuit - 932 E Quil; M si ne; BK feust; E ne meust d. - 933 FMBEK tel cur - 936 E Ce nen v.; K le s. c. - 937 F couronne - 940 et est ajouté après coup dans B - 941 EK ne la - 943 K que tout fonde

Tout ce ne pris la pierre d'une fonde Contre l'amour de la bele et la blonde Qui a chief sor.

Biaus sire Dieus, quant sa biauté recor,

948 En mon cuer ay un si savoureus mor Qu'il m'est avis qu'elle sara encor De mon plour l'onde,

Et Morpheüs me dira, se je dor:

952 « N'aies jamais de tristece remor, Car conquis as le plus riche tresor Qui soit eu monde. »

S'il est einsi, je tien mon fait seür, 956 Et vraiement, assez m'en asseur, Car ja li dieu ne me seront si dur Que bon memoire

N'aient des maus que pour ma dame endur,

960 Et bien scevent que je l'aim de cuer pur, Et se je di que je l'aim, ou j'en jur, Qu'on m'en doit croire.

Pymalion fist l'image d'ivoire

964 Que moult pria et ama sans recroire, Mais il n'ot pas si tres noble victoire Ne tel eür

Comme j'aray, se Morpheüs avoire 968 Ce que je tieng qui sera chose voire. Pour ce ne pris une porrie poire Mon meseur.

Si vueil estre jolis et amoureus, 972 Sans plus dire que soie dolereus,

944 et 945 sont intervertis dans E=947 A Biau; F retor =949 E sera =952 F Naie; MK Naiez =953 F Car com quil has; M ha =954 FBEK ou m.; M on m. =961 E ou pen iur (sic) =962 K On; B biffe Qe; A me d. =963 M symage =969 ne est ajouté dans B

976

Et savourer les dons biens gracieus
Qu'Espoirs me donne
Et Dons Pensers, dont je sui eŭreus,
Car toudis sui compaingniez de ces deus.
Dont il avient souvent, quant je suis seuls,
Ou'on m'araisonne.

Mais si sui pris que je nul mot ne sonne, 980 Car trop fort pense a la belle et la bonne Qui de tous biens est la mette et la bonne, S'en sui honteus.

Mais si mes cuers en ce penser s'ordonne 984 Qu'il ne vit pas femenine personne, Tant ait biauté ne tant porte coronne, Qui me fust preus,

C'est a dire, qui garir me peüst

Ne qui remede en moy mettre sceüst,

Tant de biauté ou de richesse heüst,

Ou tant renarde

Fust, qu'au garir assés ne me neüst, 992 Ne que jamais mon secret perceüst, Ne que desirs en moy si fort creüst Oue maus feus arde!

Que maus feus arde!
Car je le porte et le çoile et le garde

Dedens mon cuer qu'on ne s'en prengne garde.
 M'amour m'eüst destourné ceste garde,
 S'i li pleüst.

Mais sans son vueil nulle riens ne me tarde.
1000 Or vueille Dieus qu'en pité me resgarde,

<sup>973</sup> F s. es doulz; FMBE d. lieux(s) g. +975 E cureux -977 FMBEK sur -979 K Je sui ci pris -980 K b. a la bonne -983 MBK se; K mordonne -987 E garis -988 E que; A en mo m. -991 assés est ajouté dans M; E meust -993 K que desus -994 K larde -995 FM soile; B corrige soile en scele; E seille; K selle -997 K Amour -998 MB Sil li -999 BE M. sen son V.

Qu'avoir pieça, s'elle ne fust couarde, Fait le deüst.

Douce dame dont je porte l'empreinte

1004 Dedens mon cuer figuree et empreinte

Que fine amour y a mis et empreinte

A un pincel

De souvenir, mais tout entour enseinte 1008 De loyauté l'a qui garde l'enseinte, Qu'autre n'i soit figuree ne peinte, Dont trop m'est bel

Par souvenir vois tost a son appel;

Ouant je l'aeur, mon dieu terrien l'apel. Sans li muer, morray en ceste pel,

Car joie mainte

M'ont fait si oueil qui ne sont fier ne fel —

1016 Souvent li di souvent li renouvel.

En lieu de vous, quant je sui en revel, Ceste complainte.

Ne vous anuit, dame, se plus ne rime,
1020 Qu'on porroit bien espuisier un abisme.
Cent rimes ay mis dedens ceste rime,
Qui bien les conte.

Prises les ay en vostre biauté qui me 1024 Tient sans dormir dou soir jusques a prime. Mais en mil ans n'en diroie la disme.

Toute seurmonte.

Chascuns le dit, li duc, li roy, li conte. 1028 Or vueille Dieu que ja si ne m'ahonte

1005 E Qui; BEK mise — 1007 K De sonneur mais tour entour enpreinte — 1011 M voist — 1015 E Moult — 1022 E Ce — 1023 A Prisiez; B' corrige Prises en Prisies — 1024 M jusqua; BE jusque prime — 1026 FMBE sormonte — 1027 B roy conte

Qu'en li servant pense outrage ne honte, Car c'est la lime Oui les biautez lime, desteint et donte.

Qui les biautez lime, desteint et donte. Cils qui la voit aus autres riens n'aconte,

Mais ce qu'adès croist, embelist et monte

Tous maus reprime.

La s'arresta moult longuement
Que mot ne dist, et vraiement
J'escoutay s'il voloit plus dire,
Mais nennil, si laissai l'escrire.
Lors entrouvri une fenestre

Pour vir quel heure il pooit estre.

Mais il estoit au point dou jour.

Si ne fis pas moult lone sejour,

Eins me vesti et m'acesmay.

Mon mantel en mon col fermay
Et mis mon chapel sus mon chief,
Et puis je lus de chief en chief
La complainte qu'avoie escripte

1048 Pour vir s'il y avoit redite,
Mais nes une n'en y trouvay;
Et encor moult bien esprouvay
Qu'il y avoit, dont j'eus merveilles,

Cent rimes toutes despareilles.
Ce fait, d'ilueques me levay,
Mon vis seignay, mes mains lavay,
Et puis j'issi hors sans attendre

Pour enquester et pour aprendre Comment ne par quel tour saroie

1032 B Qil; les mss. excepté A rien — 1036 FMBEK dit — 1040 K veoir que ce pooit e.; E veir; FMBEK quelle — 1041 M Vi quil estoit — 1042 F h... loing; K trop l. — 1043 FBEK massesmay — 1045 BE en mon ch. — 1040 FMBEK ie leu — 1050 BEK lesproutay — 1051 F ieu — 1053 FBE dillecque — 1057 tour est ajouté dans M

Qui cils estoit qu'oÿ avoie. Si m'en alay droit vers la chambre

- Ou il gisoit, et bien me membre
  Qu'il y avoit un damoisel
  Qui avoit veillié un oisel.
  Et comment qu'il fu bien matin,
- En françois, nom pas en latin,
   Me salua premierement.
   Je respondi courtoisement
   Que Dieus li donnast bonne estrainne,
- D'einsi veillier toute la nuit.

  Mais il me dist: « Riens ne m'anuit.

  Einsois m'est deduis et plaisence,
- 1072 Et aussi par droite fiance Monsigneur commandé le m'a ». Et par son droit nom le nomma.

Je demandai ou il gisoit,
1076 Et il en l'eure me disoit :
« Vesci la chambre vraiement
Ou il gist si priveement
Qu'il n'i a de toute maisnie

C'un chevalier ou moult se fie.

Assez tost le verrez venir.

Se lés moy vous volez tenir,

Mais qu'il ne vous anuie ou grieve.

1084 Car je sui certeins qu'il se lieve ».

1058 F Que icil: M corrige veilz en cilz; B Que — 1061 Ce vers manque dans K = 1062 K Quil: F oiseil: M veilliet — 1063 M combien; EK fust — 1067 dieu est sjouté dans B — 1069 F Deinssis — 1070 FMB dit: EEK rien; B ma nuit — 1072 FM ossis — 1075 F sans alinéa — 1076 K ne d. — 1078 ABK ci; FME cy — 1079 E Quil ma de t. sa mainie: B' mesgnie (pour mainie) — 1083 E qui ne y. emaie; K ne grieue; E griue

Et je dis que j'atenderoie, Qu'a li a besongnier avoie. Si resgardai par mi la sale

- Ou il avoit grant compaingnie
  De chevaliers et de mainie,
  Ci un, ci deus, ci trois, ci quatre,
- 1092 Attendans pour aler esbatre.

  Mais longuement pas n'atendi
  Que de pluseurs pars entendi
  Que grant et moien et meneur
- 1096 Disoient : « Vesci monsigneur! »

Adont un po me destournay: Mon scens et mes yeus atournay A considerer sa maniere,

- 1100 Son corps, son estat et sa chiere.

  Mais onques en jour de ma vie

  Maniere qui fust plus jolie

  En homme n'en femme ne vi,
- Car il estoit grans, lons et drois, Bien façonnés en tous endrois, Gens, joins, jolis, juenes et cointes.
- Bien croy que d'amoureuses pointes
  Estoit ses cuers navrez et poins
  Et qu'il savoit trestous les poins

1085 E que ya tenderoie (sic); K que le latendroie — 1086 B' Quar a b. en auoie — 1089 FMBEK grans compaingnies — 1090 FME mainies; B' mesgnies: K mesniez — 1091 FM Si (partout pour ch); F deulz — 1094 K Que le pl. foi e.; FME attendi — 1097 F A. bien; M pan; E pou — 1098 E Mes; F sen — 1099 F considere; E consideres — 1101 onques est ajouté dans M — 1102 M corrige fu en fust — 1104 F Et sceut; B seut; E son c. — 1106 M corrige et en cn — 1109 F naurez ses cuers et p.

Qu'il faut a la vie amoureuse.

- La face avoit trop gracieuse,
  Plaisant, gaie, simple et doucette.
  Mais elle estoit un po palette.
  Pour ce que il avoit veillié
- Toute la nuit et travillié;
  Et s'avoit il couleur assez,
  S'il ne fust de veillier lassez.
  Sus son chief ot un chapelet
- Qu'il resgardoit un anelet
  Qu'il resgardoit songneusement.

  Mais le chapelet vraiement
  Trop forment bien li avenoit
- Je ne say dont il li venoit.

  Et vraiement, il m'est avis,

  Quant j'eus considere son vis,

  Son corps, son estat et sa guise,
- Qu'il se gouvernoit par franchise Et que de bonne renommee Ou d'onneur amoit mieus denree Que cent livres de son profit.
- Car tout en l'eure ce tour fit De li, qui pas ne m'anoia:

Uns siens voisins li envoia Une tres bele haguenee,

- 1136 Bien alant et bien ensellee, Et un trop gentil esprivier, Bien affaitié pour le gibier, Et si ot un petit chiennet
- 1111 FEK Qui; les mss. excepté A en la vie : B ajoute la vie entre en et lamoureuse vie -1112 M tres -1113 E Paisible -1114 M il ; F peu -1118 E veilliez -1119 MEE Sur -1126 FB ie eu; E ieu; E Q. len c. -1132 E fait Tous les mss. commencent le nouvel alinéa avec le vers 1135 -1135 E bonne; E haquence -1137 E tres; E espreuier -1139 E chinet

- 1140 Qu'eins ne vi si bel ne si net. Le don prisa moult hautement Et le reçut courtoisement En disant : « Vesci riche don.
- Bien est dignes de guerredon ». Et au vallet qui l'amena Quinze de ses florins donna. Mais ne fist pas longue demeure
- En son hostel, car tout en l'eure Le chien, l'oisel, la haguenee Fu envoïe et presentee Par un vallet a une dame
- Car trop de bien en oÿ dire,
  Et aussi disoit chascuns: « Sire,
  Mieus ne les pouez emploier
- N'a milleur maistresse envoier ».
  Brief, tant estoit de bel arroy
  Qu'il sambloit estre fils a roy
  Ou sires souverains naïs
- 1160 De la terre et tout le païs.

Mais tels est riches de biauté Qui est povres de loiauté; Et tels est fors com Renouars

Oui est recreans et couars;
Et tels est riches qui mendie
Des biens de ceste mortel vie;
Et tels cuide estre souvent sages

1144 FMBEK digne — 1145 FMBE varlet — 1147 FM fit — 1149 F loiseil; E haquenee — 1151 FBE varlet — 1153 FMBEK biens — 1154 E ossy; F ossis; K ainsi — 1155 K le; F poez — 1156 K mille cic — 1157 E a omis Brief — 1158 Ce vers manque dans K; E le roy — 1160 M remplace de tout par dou — 1161 E sans alinéa; FK tiche — 1163 E Qui recreans est et c.; est a été ajouté dans B — 1165 FMK riche

- Qui ne scet de bien nes qu'uns pages.
  Je le di pour les riches hommes :
  S'il ne sont loiaus et preudommes,
  Hardi, large comme Alixandre
- Pour leur grant richesse despendre, Et sages aussi pour véoir A leurs grans fais et pourvéoir. Sans gieu de dez, sans taverner,
- 1176 Il ne puelent bien gouverner.
  Armer se doivent volentiers,
  Pour ce que c'est leur drois mestiers,
  Car ja princes qui s'armera
- 1180 Envis preus se desarmera.

  Il doivent meintenir justise
  Et si doivent garder l'eglise,
  Les orfenins, les vesves dames.
- Helas! or est a culs grans blames,
  Que justice est vague et en fuite
  Et l'eglise est toute destruite:
  Les vesves et les orfelins
- 1188 N'ont maisons ne fours ne molins, Helas! car il ont tout perdu, Et si ne l'ont pas despendu. Aussi ont maint autre preudomme,
- Qui n'ont pas vaillant une pomme. Se cils qui est princes et sires Des rois, des resnes, des empires,

1168 FM Quil... biens — 1160 K Je di p. les richesses h. — 1170 BEK Qui; F Si ne: BEK l. ne p. — 1171 FMBEK Hardis larges; FEK com — 1172 K grans; FEK richesses — 1173 F aussis — 1174 FE leur — 1175 FMBEK gieus; F deis — 1176 B'EK pue/eint — 1178 FMK droit — 1180 K E. puis se d. — 1181 K d. faire adroit: FMBEK instice — 1183 E orphelins; FEK venues; B vene : K f ares — 1184 FK grant — 1185 E est vaincue — 1187 FEK venues; B venes; FMBK orphenins; E orphelins — 1191 F Aussis — 1193 A Et; BEK Ce — 1194 FMBEK regnes

Par sa tres grant misericorde
Envers tels gens ne se racorde,
De tels en y avra, ce cuit
Qui empetreront dou mal cuit.
Mais piteus et misericors
Est toudis a l'ame et au corps.
Or vueil laissier ceste matiere
Et retourner a la premiere,
Car aucune fois on empire
1204 De bien et de verité dire.

Avec les autres le sievoie Et vraiement la ne savoie Personne que je congneüsse, Et volentiers parlé eüsse

1208 Et volentiers parlé eüsse
A lui un po longuettement,
Seul a seul, et secretement.
Toutevole je m'apensay

Qu'outre iroie, si m'avansay
Et de li pas ne m'eslongnay,
Mais de longnet m'agelongnay.
Et quant il me vit en ce point,

De son bien il n'atendi point,
Einsois en laissa plus de vint
Et tout en l'eure vers moy vint
Et par la main destre me prist

De ce qu'agelongniez m'estoie.

Je dis que faire le devoie.

Si me mena d'encoste li,

1196 Les mss. sauf A Auec; M ne sacorde — 1197 BE en yra (B' y ara); F cui — 1198 MBEK emporteront; F cui; BE tuit — 1205 FBK siuoie; M suyoie; E suiuoie — 1210 FMBEK ou secretement — 1214 FMB mageloingnay; K magenoillay — 1221 FMB quageloingniez (B-1e); K quagenoille — 1222 B di — 1223 FBE decoste: K descoute

- Mais onques puis n'i ot celi Qui fust a sis has pres de nous, Puis qu'il m'ot leve de genous. Si me mena, tout en parlant,
- Moult longuement, et en alant Me demanda dont je venoie Et que la cause de ma voie Voloit savoir sans couverture,
- 1232 Et aussi toute l'encloüre,
  Quant et comment, d'ou et pourquoy
  Venus estoie en son pascoy,
  C'estoit a dire en sa maison.
- Et quant j'eus oÿ sa raison, Sans trop contrefaire le sage, Li respondi par tel langage :
  - « Monsigneur, se Dieus me doint joie,
- 1240 A vëoir plus vous desiroie
  Que signeur qui fust en ce monde
  Pour le bien qui en vous habunde.
  Et tous les jours en oy tant dire
- 1244 Que raison ma volenté tire A vous amer et oubeïr Et a vous volentiers veïr. Mais li hostes qui riens n'aporte
- 1248 Et baudement hurte a la porte,
  S'il n'i a trop grant congnoissance,
  C'est folie ou outrecuidance.
  Monsigneur, je l'ay einsi fait,
- 1252 S'en corrigerez le meffait,

<sup>1224</sup> F ost -1225 F pas; E ars; K f. assis bien pres -1226 FM most -1227 me est ajouté dans B -1232 BE le cloure; K lengloture -1233 E dont -1235 M Cest a d. -1236 FMBEK ion; K oye -1237 E a omis trop -1238 E Je r.; les mss. excepté A par ce 1. -1248 M remplace Non par Et -1252 M corrigies ci

Car je suis venus sans mander Pour moy a vous recommander. Mais on m'a dit que vous m'amez

- Et que souvent me reclamez,
  Et c'est ce qui m'a esmeü
  A venir, quant je l'ay sceü.
  Et certes, venir n'i osasse
- Tellement, se ne vous amasse.

  Mais je vous aim sans point d'amer,

  Tant que povre homme puet amer,

  Ja soit ce qu'amour de povre homme
- Vaut po ou nient, tant soit preudomme.
  Mais ja soit ce que petit vail,
  Cuer, corps entierement vous bail
  Pour faire vo commandement.
- Or commandez hardiement,

  Car s'aucun don plus chier avoie,

  Plus volentiers le vous donroie. »
- Il respondi moult doucement:

  "Dous amis, par mon serement
  Vous soiez li tres bien venus.
  Longuement vous estes tenus
  De moy viseter et vëoir.
- Mais puis qu'estes en mon pooir, Foy que je doi sainte Marie! Einsi ne m'eschaperez mie, Ains me direz de vos nouvelles,
- Car je croy bien et pense qu'elles Sont courtoises et aggreables,

<sup>1253</sup> FBEK sui — 1260 A Telelement (sic — 1262 BEK T. com p.; M comme — 1260 M Cuers — 1267 M vos c. — 1268 E commander — 1269 FBEK (sic; M Qui — 1272 F serment — 1275 MBEK (siter — 1278 F Ainssis; K ne chapperes — 1281 E courtoisses

Beles, douces et honnourables. Mais cinc cens fois vous remercy,

- Qu'a moy tout einsi vous donnez
  Et ligement abandonnez.
  Et par ma toy! se je pooie,
- Volentiers le desserviroie,
  Car je tien plus ce don a gent
  Que de deus mille mars d'argent ».
  Einsi main a main en alames
- 1292 Jusqu'atant que nous nous trouvames A l'entree d'un trop biau parc. Uns chevaliers un trop bel arc Li aporta et le volt tendre,
- Mais onques n'i volt la main tendre, Eins li dist : « Alez en deduit, Qu'assez ci endroit me deduit ». Si me mena par la main nue
- 1300 Parmi l'erbe pognant et drue Sus une trop bele fonteinne Qui chëoit, douce, clere et seinne, En un vaissel de marbre bis.
- Mais il n'est moutons ne brebis,
  Bische ne serf ne beste bise
  Qui y beüst en nulle guise.
  Car sus un grant piler d'ivoire
- 1308 Estoit assisë, ou l'istoire De Narcisus fu entaillie

1284 Les mss. a. cy — 1285 F ainsis — 1289 B a ajouté tieng — 1291 F Aussi — 1294 FMBEK Un cheualier — 1295 K Li porta et le li vost 1.; FM vaut — 1295 FM vaut; K vost — 1297 BE E. dit ales en en i. de second en est ajouté dans B; — 1298 K aeduis — 1304 E P. larbre; K P. lande — 1303 FMBE vaissiau — 1304 K berbis — 1305 FEK Biche; FK ser; M fer — 1307 BF Car sus un piliter: B corrige sus en dessus; F gro; MBEK gros; E pile: K pillier — 1308 M li histoire — 1309 E est

Et si soutieument esmaillie Que par ma foy! y m'estoit vis,

1312 Quant je le vi, qu'il estoit vis.

Sus le marbre de la fonteinne Venus, Paris et dame Heleinne Estoient, et les acointances,

- Les guises et les contenances, Et comment elle fu ravie Et menee a Troie a navie. Paris li disoit sa karelle;
- Venus en estoit maquerelle
  Et dou brandon qu'art sans fumee
  Dame Helainne a si alumee
  Qu'elle n'i savoit quel tour prendre
- Dont elle se peüst deffendre.
  Et comment qu'Heleinne esplouree
  Fust, si bien estoit figuree
  Qu'il sambloit que bien li seïst,
- Quelque samblant qu'elle feïst, Et bien li plaisoit il sans faille. Par dedens estoit la bataille, Comment Achillès en l'estour
- 1332 Se combatoit encontre Hectour, Mais n'i pooit rien conquester N'a ses mortels cops contrester; Et le mervilleus sagittaire

1310 F soutieulment: MB soutillement; E soutiluement; K soutilment — 1311 BEK foy il mestoit — 1313-1466 manquent dans K avec le feuillet 115 — 1316 A contenance — 1318 Le vers manque dans J; FMBE en nauie — 1319 MBEJ querelle — 1320 est omis dans J: A marquerelle — 1321 A br. quant s. f. — 1322 J est si — 1323 E ne s. — 1326 FM Fu; BE Fut — 1327 FMEJ Qui s. — 1328 J quelle en t. — 1331 FBE lestor — 1332 J contre; FB hector; E estor — 1333 Tous les mss. commencent ici un nouvel alinéa; J nil — 1334 J cobs

- Occioit tant de gens a traire
  Que c'estoit une grant merveille;
  Et Troïllus moult se traveille
  Pour la fille Calcas de Troie,
- 1340 Briseÿda. Que vous diroie?
  Onques mais en jour de ma vie
  Ne vi si bien oucvre assevie.
  En milieu estoit atachiez
- Uns serpens d'or a douze chiés Qui par engiens et par conduis Estoient ad ce faire duis Que la fonteinne sans sejour
- 1348 Gettoient de nuit et de jour. Prëaus avoit entour le marbre Trop bien ordenés, et li arbre Planté furent par tel maistrie
- 1352 Que le soleil point n'i maistrie, Einsois estoit tout a couvert, Tout fait par mesure et tout vert. Mais onques tele chanterie
- 1356 N'oÿ ne si grant melodie Com des oiseaus qui la estoient, Car de chanter si s'efforçoient Que li lieus, li bois et li champs
- 1360 Restentissoient de leurs chans.

  Mais de tous fruis, de toutes entes,

  De toutes fleurs, de toutes plentes

  Et de quanqu'on puet bon clamer,
- 1364 Soit deça mer, soit dela mer, Y estoient a grant planté.

1336 FMBE Occisoit; J Occcist tant de sa gent — 1339 M sa; J caldas — 1342 E assouye; J assuie — 1343 B'J Ou — 1344 FME Un: B En serpent; J En seupens — 1347 J Qui — 1348 MB Y estoient; E Gestoient; E Setoient — 1349 E de marbre; E Corrige de en le — 1352 E E li soleil — 1357 E E oisiaus — 1359 E E chans — 1360 E leurs doulz chans

Ne say qui les y ot planté. Pour ce di et croy fermement

1368 Qu'en tout le monde entierement N'a lieu, nes paradis terrestre, Qui puist plus biaus ne plus gens estre.

Il s'assist et me fist sëoir

1372 Pour escouter et pour véoir L'ordenance de la fonteinne Qui n'estoit rude ne villeinne, Et le lieu qui estoit entour

1376 Compassez et fais a droit tour.

Et puis me prist a demander.

S'il y avoit rien qu'amender.

Je dis : « Par m'ame, nennil, sire ».

Que ce fu jadis li demours
De Cupido, le dieu d'amours,
Et que Jupiter et Venus

1384 Y sont par maintes fois venus
Pour eaus deduire et solacier,
Pour acoler, pour embracier,
Et pour le deduit ou nature

1388 Mist plus son entente et sa cure, Pour avoir plaisence et solas, Comment qu'on en soit de po las — Car aucune fois il anuie

Plus qu'après biau temps longue pluie — Et que Jupiter l'ordonna Qui de ce serpent l'or donna,

<sup>1366</sup> F y aut p. = 1369 E ne = 1372  $B^{i}$  et pour le iour = 1374 E ne rude ne v.: B ride = 1376 FMBE Compasse et mit; J Bien compasse et fait a tour = 1378 E a omis rien = 1379 FMB di; E dy = 1380 BE Adonques = 1382 BE li (E le) dieux = 1384 E mainte = 1386 E et pour = 1390 BE que on soit

- Et Venus le marbre et l'ivoire Fist entaillier, c'est chose voire, Par Pymalion qui bien ouevre, Qui escheva toute ceste ouevre. Cupido fist le remenant
- 1400 Qui est bel et bien avenant, Et que les nimphes et les fees Y faisoient leurs assamblees Et qu'encor souvent y venoient
- Leurs gieus, leurs festes, leurs caroles
  Et leurs amoureuses escoles,
  Et aussi qu'elle est destinee
- 1408 Si qu'il n'est creature nee, S'elle en boit, qu'il ne li couveingne Estre amoureus, comment qu'il pregne. « En maint lieu va sa renommee
- 1412 Et pour c'elle est ditte et nommee Partout la Fonteinne amoureuse Qui mainte dame a fait joieuse Et maint amant pleindre et plourer,
- 1416 Quant pour servir et äourer Ne pooient avoir mercy, Et si les faisoit amer si Que pluseurs en ont esté mort,
- Sans secours, de piteuse mort.
  Or vous ay dit le voir sans fable
  De la fonteinne delitable,

1395 J listoire — 1398 MBE acheua — 1401 F le n.; F feyes; EJ fayees — 1402 F lor (de même aux v. 1404 et 1405); E leur — 1404 J leurs parlemens — 1405 J friuoles — 1406 F leur — 1407 F ossis; B ossi, E ossy — 1408 FE qui — 1409 FBEJ qui — 1410 J amourcuse — 1412 J Et elle est dite et renommee — 1416 MBEJ ne a. — 1418 Les mss. sauf E amer cy — 1420 FM secourt; J secour — 1421 BEJ faille (B' fable)

Se vous pri que sus vous levez, Amis, et que vous en buvez ».

> Je respondi que non feroie Et que si amoureus estoie Que la fonteinne ne son mestre

- Ne porroient d'amours plus mettre En mon cuer qu'il i en avoit Et que Venus bien le savoit, Qui dame, roÿne et maistresse
- Est des amoureus, et deesse.

  Mais je li dis qu'il li pleüst

  Qu'il se levast et en beüst.

  Il respondi que non feroit
- Et que jamais n'en buveroit, Car il en avoit tant beü Qu'il s'en tenoit pour deceü.
- Et lors me dist il : « Dous amis,
  Puis qu'aventure nous a mis
  Si que ci sommes assamblé,
  Y n'i doit rien avoir emblé,
  Mais qui scet bon mot, se le die.
- 1444 Si vous dirai la maladie
  Qui me perse le cuer et l'ame:
  J'aimme par amours une dame,
  Tant bonne et bele, a grant merveille,
- Qu'en ce monde n'a la pareille.

  Mais je ne puis a li parler

  Et long de li me faut aler,

1428 FM damour; M mestre — 1429 A qui li en auoit; FMBEJ en y a. — 1432 BE Et; E est deesse — 1433 B di; FBE qui li — 1434 J lauast; MBEJ et sen b. — 1435 F respondit — 1436 E buuroit — 1443 J soit; MBJ si le — 1445 J et la vie — 1446 J a omis par; FBE amour — 1450 BEJ men f.

Ne terme n'ay de revenir.

- Pour ce ne say que devenir, Car pas ne scet bien le martire Qui pour li m'ocist et martyre. Et certes, il n'apartient pas
- 1456 Que pour moy passast un seul pas Ne que vers li envoier doie, Car, par m'ame! je n'oseroie, Ne que ceste amour et ceste ouevre
- 1460 A nulle personne descuevre, Car il li desplairoit, espoir. Pour ç'ay je perdu mon espoir, S'en vif en si grant desconfort
- 1464 Qu'en rien nulle ne me confort, N'eu monde n'a riens qui m'aporte Joie dont je me reconforte. Dont de vie en moy n'atens point,
- 1468 Se longuement sui en ce point. Et aler m'estuet en servage Et laissier mon droit heritage. En servage? Mais en essil,
- Dont tous me gaste et tous m'essil.
  Si m'ara tost mis en oubli
  La tres bele qu'onques n'oubli.
  En oubli! Dieus! li souvient il
- Que je l'aim plus qu'autre cent mil?

   Je croy qu'oïl! Certes, non fait.

  Je le voy et le sçay de fait

  Qu'en rien de moy ne li souvient,
- 1480 Quant pour li morir me couvient.

<sup>1451</sup> J na; M dou — 1453 M suit; J soit; A scent — 1458 A meme — 1459 ME a. ne ceste — 1460 E ne descueuure — 1461 J desplaisoit — 1463 F vis — 1465 M Nau — 1467 K reprend ici; F nateng; M naten; E natent; B' natenge — 1471 FMEK exil — 1472 F gate — 1476 M ajoute plus après coup

Et si n'est pité qui l'en prengne Ne confort qui de li me veingne. Car certes, s'elle le sceüst,

- Fu il onques mais aventure
  Si dolereuse ne si dure?
  Et s'est niant de moy retraire,
- 1488 Car je ne le porroie faire;
  Ne ce ne porroit avenir,
  Nes plus qu'on porroit avenir
  Aus nues pour ravir la lune,
- 1492 A si mervilleuse fortune.

  Car de cuer toudis l'ameray,
  Et après, quant finés seray,
  Car je croy que mes esperis
- 1496 N'iert pas avec mon corps peris,
  Einsois priera pour ma dame,
  Quant mes corps sera mis sous lame,
  Que Dieus son bien et s'onneur garde
- 1500 Et qu'i l'ait toudis en sa garde.

Pour ç'amis, je vous vueil prier Que tant vueilliez estudier Que de m'amour et de ma plainte

- 1504 Me faciés ou lay ou complainte.
  Car je say bien que la pratique
  Savez toute, et la theorique
  D'amour loial et de ses tours,
- 1-508 Et ses assaus et ses estours

1481 E lempreigne — 1482 MEK viengne — 1485 K Fuit onques — 1487 FMEK cest; E cest man dit — 1490 M Ne; E Nen; K a omis ce vers — 1494 FMBEK fine — 1496 F moy; E m. cuer p. — 1498 F soulz; ME soubz; K sobz — 1499 FEK dieu — 1500 K quil aii — 1502 F veilles — 1504 FMB faces ( $B^{i}$  faces); E facez — 1508 K atours

Vous ont donné mainte frisson Plus poingnant que pel d'yresson ».

Trop durement me resjoÿ,
Quant ensement parler l'oÿ,
Car je sceus bien que c'estoit cil
Qui avoit l'engin si soutil
Et que j'avoie oÿ compleindre

1516 En son lit, dolouser et pleindre.
Ma main mis a ma gibessiere,
S'ataingni sa complainte entiere
Et dis: « Sire, vostre requeste,

Tenez; vesla ci toute preste ».

Il la prist et puis la lut toute;

Onques n'i fist arrest ne doute
Qu'escripte ne fust mot a mot,

Einsi com devisé la m'ot.

Et quant il ot laissié le lire,

Il prist moult bonnement a rire

Et se seigna a grant merveille

Et dist: « Mes cuers trop se merveille
Et esbahist de ceste chose,
Car je la tenoie si close
Que penser ne puis ne savoir

Oue homs mortels la puist avoir. Dites m', amis, dont ce vous vient,

1510 MEK poi(n)gnans; K poil; FM diresson; BE derisson; K desrisson — 1512 K parler ensement — 1513 FBEK sos; M soz — 1514 FMB lengien; EK langin — 1515 K Que iauoie — 1516 F delouser — 1518 FE satengny (-i) — 1519 FMB di — 1520 FBE vela — 1521 M Je la pris.. lui — 1522 BK Conques; E Quonques — 1524 F deuiset: BEK le — 1526 BE dou(1)cement; A dire — 1528 MBE dit; BEK c. moult; FM tous — 1529 FB esbahit — 1532 F mortel; K peust — 1533 m' manque dans K, est biffé dans M; BE D. mes amis (mes a été biffé dans B)

- Qu'au vrai savoir le me couvient ». Briefment tout le vray li comptay,
- Et la päour que j'en avoie
  En mon lit ou je me gisoie,
  Et sans celer la verité
- De ce qu'ay devant recité,
  Dont durement s'esmervilla,
  Car de ce trop grant merveille a.
  Son bras et son chief mist sor mi
- Droitement enmi mon giron.

  Je resgarday tout environ,

  Mais n'i avoit homme ne fame.
- 1548 Se pris a penser a ma dame,
  Et en ce penser ou j'estoie,
  Qui estoit dous et pleins de joie,
  Dessus li mon chief enclinav,
- Pour ce qu'assez pas dormi n'ay, Et aussi qu'il n'i ot que li, Si m'endormi aveques li. Mais einsois de mon mantelet
- 1556 Le couvri pour le ventelet
  Qui ventoit, car la matinee
  Estoit pleinne de grant rousee,
  Et le ruissel de la fonteinne,
- 1560 De joie et de tristece pleinne, Faisoit l'air et la verde herbette Plus roisant et plus freschelette.

<sup>1535</sup> K Brief... li en c.: FE contay — 1536 K a omis I — 1537 FBE que en — 1541 FM se meru(elille; K ce merueilla — 1543 et manque dans BE, a été ajouté par B': A seur; M sur — 1553 FM ossis; FEK qui; F ost; E est; K ot celi — 1554 E auec — 1555 BE mantel — 1556 BE vantel — 1559 FBE russel; K vaissel — 1561 K verte; E et verde larbette — 1562 K roisans; E rosant: EK freschet(t)e

Et quant je fu bien endormis

Et de mon penser tous hors mis,

En mon dormant songay un songe

Que je ne tien pas pour mensonge,

Einsois le tien a veritable

1568 Et bon, que qui le teingne a fable.

Avis m'estoit que je vëoie En mon dormant ou je songoie Deus dames de tele fasson

Qu'il n'est ne peintre ne masson Qui leur biauté peüst escrire, Ne bouche qui le sceüst dire, Ne cuer qui penser le peüst.

N'onques ne fu riens qui sceüst
Dire en la millieme partie.
Et sans doubte, je ne croy mie
Que tel biauté soit terrienne,

1580 Eins croy qu'elle est celestienne.

Mais l'une estoit plus grant maistresse

Que l'autre, qu'elle estoit deesse,

Et tenoit une pomme d'or.

1584 Mis ot sus son chief crespe et sor
Une coronne gracieuse
D'or fin, tant clere et precieuse
Que son vis en resplendissoit

Si fort que tout m'esbloïssoit, Car a peinne, se Dieus me gart, Pouoie adrecier mon resgart

1563 MBE fui; K sui — 1564 BEK tout — 1568 BEK tiengne; F tengne — 1570 A songnoie — 1571 F Deulz dame — 1572 FEK Qui; M pointres; FE paintres — 1573 FMBEK descrire — 1574 K peust — 1576 E scest — 1579 F tele; BEK telle — 1580 B Einssois; E Aincois — 1581 E en estoit — 1588 FMB mesblauissoit; K mabluissoit — 1589 AFM a prime; FBE dieu

Vers li, pour li bien resgarder.

- Dieu pri qu'il la vueille garder.
  Et je croy qu'elle est bien gardee,
  Quant elle est deesse appellee.
  L'autre ressembloit une fee,
- Tant estoit bele et bien paree, N'onques en ma vie ne vi Rien qui fust si bien assevi.
- En la pomme qu'elle tenoit.

  Qui bien et bel li avenoit,
  Avoit, je ne say qui, l'escript,
  Car tout entour estoit escript:

  « Donnee soit a la plus belle! »
- 1604 Et volentiers veïsse qu'elle
   Me deïst la signefiance
   De l'escripture et la substance,
   Mais jamais ne li demandasse,
- 1608 Car certeinnement je n'osasse.

La deesse prist a parler Et si adressa son parler Au chevalier qui se gisoit

- En mon giron et li disoit :
  « Comment as tu le cuer failli,
  Qui l'as teint et le vis pali,
  Et dis que pour amer morras ?
- Non feras, quant parler m'orras,
   Car vesci qui confortera
   Ton fol cuer et qui l'ostera

1591 E V. lui — 1592 FBEK qui — 1596 manque dans K — 1597 K Conques — 1598 K assui — 1601 K say quel escript — 1602 BEK auoit — 1605 K Meust dist — 1607 BE lui — 1610 E adresse; M Et son adressa — 1612 manque dans K; BE lui — 1614 A la teint — 1615 K amour — 1616 K mourras — 1617 FBEK vecy

Des tenebres et dou tourment
Ou je voy qu'il est en dormant
Et en veillant et a toute heure.
Conforte toy et plus ne pleure,
Car je vueil, ordonne et devis

1024 Qu'aies merci et ton devis ».

Quant elle ot finé sa parole Ou il n'ot point de parabole, Car chascuns la pooit entendre,

1628 Elle me dist sans plus attendre :
 « Amis, je voi bien ta pensee.
 L'escrit de la pomme doree
 Vuez savoir. Certein t'en feray.

1632 Or enten : je le te diray.

Quant li gentils rois Peleüs Fu ordenez et esleüs D'avoir Thetis en mariage,

1636 Mere Achillès au fier corage, Par qui Troie fu mise a fin Et Prians et tuit si affin, Fors aucuns qui en eschaperent,

Qui par mer nagent s'en alerent En essil, querant aventures Qui leur furent pesmes et dures. Et que sa belle porteure

Toute mettre a desconfiture
Vit Ecuba, qui fu roÿne,
Et Polixena la meschine
Mettre a mort et sacrefier

1624 F Quaiez; K a ton deuis — 1625 E sans alinéa — 1626 A corrige na en not — 1633 EK poleus — 1634 FK ordonnez BE ordonne — 1635 EK theeys — 1639 FBEK aucun — 1641 FMBEK exil — 1642 E fu — 1643 K la — 1644 E desconfiteure — 1647 FBK sacrifier

- Dont trop li devoit anuier,
  Qu'en ce monde n'avoit pucelle
  Qui fust si gente ne si belle,
  Et le fort chastel d'Ylion
- 1652 Mettre tout a destruction,
  Et si ocist en la bataille
  Roy Mennon parmi sa ventaille,
  Dont Aurora, sa chiere mere,
- 1656 L'a moult comparé et compere,
  Car en tous tens elle le pleure
  Au point dou jour c'est sa droite heure,
  Einsi le pleure et le plourra
- 1660 Tant comme li siecles durra —
  A ses noces tuit li dieu vindrent
  Qui moult noblement se contindrent,
  Et les deesses ensement
- Furent a ce nossoiement.

  Li dieu de terre et de la mer

  Et des cieus, qu'on doit moult amer,

  Moult bonnement s'i esbatoient
- 1668 Et moult grant joie y demenoient.
  La fu Jovis Mercurius,
  Et Jupiter y est venus,
  Bachus, Cerès, dame de blee,
- Estoient a ceste assemblee,
  Et Mars qui est dieus de bataille
  Qui aus hardis victoire baille,
  Jovis Preapus o sa perche
- 1676 Qui sa robe lieve et reverche

1648 FEK anoier — 1650 M fu, corrigé en fut — 1651 K de lylion — 1653 F ocit; E occisit — 1654 E mennom — 1656 F mont — 1660 M com; F li siec'e; BEK le siecle; M a corrigé durra en durera — 1661 E ces — 1664 M nupriement — 1665 FBE dieux; K diex — 1666 F ciculz — 1667 M si sesbatoient — 1668 K j. il d. — 1669 K ioins — 1671 K a omis de — 1673 BK bastaille — 1674 F au; K bataille — 1675 ME priapus

- De ma main ma face couvri,
   Quant je le vi, mais j'entrouvri
   Mes dois pour la mieus aviser
- Car si volentiers le vëoie
  Qu'au vëoir trop me delitoie,
  Et les autres le maudissoient,
- Orpheüs jouoit de la lice
  Mieus qu'homme ne le porroit dire,
  Qu'il en estoit souverain maistre,
- Trop plus qu'homme ni, ne a naistre. Et Phebus aveques li harpe Bien et doucement de sa harpe, Et d'autre part Pan freteloit,
- 1692 Qui dieu des bestes s'apelloit, Et Midos li sos desprisoit La harpe, et le fretel prisoit, Mais Phebus en prist grant vengence,
- Que Midos d'asne oreilles ot;
  Mais ses barbiers, qui bien le sot.
  Maisement son maistre cela,
- Que Mydos d'aumusses vermeilles
  Couvroit ses velues oreilles.
  Et pour ce que c'iert court roial,
- 1704 Y vinrent par especial Pallas, deesse de sagesse,

1679 BEK le - 1680 E par - 1681 BK veioie - 1682 K a omis trop - 1686 BEK que h. ne porroit; A a ajouté le après coup, M de même me - 1687 BE Qui en - 1688 FM nez; le vers manque dans K - 1689 K Prohebus; E auec - 1691 K part p aufreloit - 1693 BE foiz - 1697 BE mido - 1699 E Moisement - 1700 FMB dit - 1701 B damusses - 1703 M siert; F se yert; E cest - 1704 E mirent - 1705 BK Parlas

Juno, deesse de richesse, Et moy qui Venus sui clamee,

- 1708 Des amans servie et amee, Car je sui deesse d'amour; Pour ce say toute leur clamour. Mais la Discorde la dervee
- 1712 Ne fu semonse ne mandee, Dont tant li poise et tant li grieve Qu'a po que de despit ne crieve.
- Nous trois seiens a une table

  Qui n'estoit pas de bois d'erable,
  Eins estoit d'or fin esmaillie,
  Car les ymages et la vie
  Y estoient des dis Sebilles
- 1720 Qui sages furent et abilles
  Et qui tant fort estudierent
  Que toutes dis prophetiserent
  De l'avenement Jhesucrit,
- 1724 Si com veu l'ay en escript.
  Et si ot de lettres grijoises,
  Se nobles furent ou bourgoises,
  Et les païs et les contrees
- 1728 Dont toutes dis estoient nees.
  Trop longue seroit la matire,
  Se toute la voloie dire.
  Discorde la sans mander vint,
- 1732 Et scez tu de ce qu'il avint?

  La mauvaise et la decevable

  Devant nous getta sus la table

1709 FMBEK damours—1710 FMBEK toutes leurs clamours—1712 FMK semonce; E cemonce—1713 et manque dans BEK—1715 A seens: K seions—1716 K omet pas; K bois ne derable; E darable—1720 B sagent; E sages en furent—1723 FMBEK ihesucrist—1725 MK des; M greioises—1732 F sez ni de ce—1733 MK ont omis et—1734 F sur

- Ceste pomme d'or que tu vois,

  Et puis cria a haute vois :

  « Donnee soit a la plus belle! »

  C'est l'escripture d'entour elle.

  Pallas la pomme resgarda
- 1740 Et l'escript, et moult li tarda Qu'elle l'eüst, dont grant discorde En yssi, moult bien m'en recorde. Car Pallas la voloit avoir
- Par scens, et Juno par avoir, Et d'autre part je maintenoie Que par droit avoir la devoie Et que j'avoie de puissance
- Plus qu'avoirs ne vaut ne science, Et s'estoie plus belle qu'elles. Li dieu oïrent ces nouvelles Si vinrent oïr le debat,
- 1752 Comment chascune se debat, Car nous alliguiens nos biautez Assez plus que nos loiautez.
- Pallas meintenoit que science,
  Subtilité et sapience
  Passient toute chose mondeinne
  Et que richesse estoit vileinne
  Contre science vraiement.
- 1760 La tint un si grant parlement Et tant de bien plaidier se peinne Que c'estoit de l'oïr grant peinne.

## Juno maintenoit le contraire

<sup>1739</sup> B corrige Parlas en Pallas (de même au v. 1743) — 1742 K mc — 1744 E Perseus: F scen — 1751 BE se debat (corr. dans B en lc d.) — 1753 FM alleguiens: E alliguions — 1755 BK Parlas — 1757 K Passent toutes choses mondeines — 1761 B plaider

- 1764 Et dit que bien se deüst taire,
  Qu'on puet acquerir par richesse
  Scens, avoir et toute noblesse,
  Quanqu'il vient, naist, croist et habunde
- Plus tost qu'on ne l'aroit par scens.

  « Qu'avoirs acquis est trop par tens,
  Et s'est li avoirs a acquerre
- Trop meins prisiés, en toute terre, Que li avoirs qui est acquis. Et pour ç'ai je richesse acquis Par mi. » Ce dit que riens n'i a
- 1770 Et sa demande li nia.

Quant j'oï ce, je me coursay Et vers elles mon chief dressay, En disant : « Vous n'i veës goute

- 1780 Ne rien ne savez, car sans doubte, C'est grant folie et grant enfance D'argüer de vostre puissance Contre la puissance que j'ay.
- Vous ressamblez trop bien le jay Qui jargonne, gangle et parole Toute jour parmi sa gëole, Et quant il a finé son dit,
- 1788 Riens ne vaut tout ce qu'il a dit.

Je parlai tout en audience Et dis einsi qu'a ma puissance

1764 MK dist — 1765 BE acquerre — 1766 F Scen — 1768 FB on m.; E ou m. — 1770 FMBEK Qu(e) auoir; A partans; F percens; M partemps;  $B^1$  parcans; E par tans — 1771 FMB auoir — 1772 F moin; M main — 1773 FMBE auoir — 1775 MBE rien — 1777 A ie vi ce — 1780 MBK riens — 1784 E ressembler — 1789 EK parle — 1790 FMBEK di; E ainsi par ma p.; K quar ma p.

Ne puet nulle rien contrester,

Et bien me pooie vanter 1792 Que d'Illande jusqu'en Cartage N'avoit si riche ne si sage, Nom pas, par Dieu! en tout le siecle, Tant ait ne tant sagement siecle, 1790 Oue ne li face, se je vueil, Son scens, sa richesse et son vueil Tout mettre en ma subjection. Sans faire nulle exception, 0081 Que ja pour scens ne pour avoir Ne porra sans mov joie avoir. Car grant scens ne fin or en masse, Dont Juno a tant et amasse, 1804 Ne valent en ceste besongne, S'il ne me plaist, une escalongne.

1808 Quant einsi le monde maistrie, Sans plus, par l'une de mes filles, Si que je n'aconte deus billes A leur pooir n'a leur affaire

Si que je di que c'est maistrie,

1812 N'a chose qu'elles puissent faire.

Et le sage fais foloier

1817 K sache; FM fay; FK folier

1815

D'un rude couart mal apris Fais un sage et venir a pris, Et si le fais cointe et appert — Chascuns le voit tout en apert.

1791 BEK riens; K constreter + 1792 M pouoie - 1793 FBE de yllande; M dirlande; FMBE a c.; K an c.; FE quartage - 1796 manque dans K - 1798 F scen (id. 1801) - 1803 FMK grans - 1806 F escaillongne; BE eschalor(n gne - 1807 K dist - 1809 par est omis dans K - 1810 M ni aconte - 1812 K quelle - 1813 FMK cornart - 1814 FB Fay; et est omis dans K; A v. en pris - 1815 FM tay - 1816 FMBEK Chascun -

Et le plus riche humelier : Salemon, David, Aristote,

- 1820 Sanson, Virgile qui s'assote
  De la fille l'emperëour,
  Dont elle ot puis meinte frëour,
  Qu'elle le mist en la corbeille,
- 1824 Mais son tortis ou sa chandeille Alumoit chascuns en son dos, Mais Ii sages, qui estoit sos, Par son art et par sa science
- 1828 Qu'est appellee nigromance, Fist tant qu'il n'avoit fu ne flame A Romme, fors eu dos la dame : La li Roumain dou feu prenoient
- 1832 N'a Romme autrement feu n'avoient.
  C'est la vengence qu'il en prist,
  Dont il me samble qu'il mesprist.
  Il furent grant et sage et riche,
- 1836 Mais n'aconterent une chiche A richesse ne a prudence, Qu'Amours les feroit de sa lance Que j'alumay de mon brandon,
- Si mirent tout en abandon,
  Le scens, l'avoir, le corps, les ames,
  Pour avoir l'amour de leurs dames.
  Aussi ont fait maint bon preudomme,
- 1844 Sage et riche, que pas ne nomme ».

1818 FMBEK humilier — 1819 F Salemons; M corrige Salmons en Salemons; BE Salmon; K Salmons — 1823 E corbille — 1824 BEK chandelle — 1829 FM qui nauoit; FMK feu; BE ne feu ne f. — 1830 B'K ou dos; M en feu la d. — 1831 FMBEK rommain — 1833 MB quil emprist — 1836 K nascontoient — 1838 BE le; E faisoit; K li faisoit — 1840 BK meirent; FMBE a abandon; K a omis en — 1841 F scen; BE les corps — 1842 MEK leur B' leurs — 1843 F mains — 1844 B Saiges; E Sages; et manque dans K, est biffé dans B; BEK riches

Et sans doubte li dieu rioient De ce qu'einsi parler m'ooient. Si que je fis conclusion,

- En demandant l'oppinion

  Des dieus, que la pomme estoit moie

  Et qu'a bon droit la reclamoie.
- Mercurius la pomme prist,

  1852 Dont vraiement pas ne mesprist,

  Car se lors prise ne l'eüst,

  Grant meschief venir en peüst.

  Moult volentiers la resgardoit
- Et songneusement la gardoit,
  Et si voloit en toute guise
  Que ceste besongne fust mise
  En Jupiter, et que l'acort
- 1860 Vosist faire de cest descort.

  Mais il ne voloit pas desplaire
  A l'une, pour a l'autre plaire.

  Pour ce dou tout s'en descherga
- 1864 Et Paris de Troie en cherga.

Finablement nous l'acordames Et toutes trois nous en alames Vers Paris, le pastour de Troie,

- 1868 Qui gardoit s'aumaille et sa proie, Bues, vaches, moutons et brebis, Qui vont paissant par ces herbis. Mercurius nous y mena
- 1872 Et le pastour arraisonna,

1846 M oioient — 1850 Ce vers manque dans K; E le r. — 1854 E venu — 1858 F besoingne; K besoigne; M corrige fu en fust — 1860 E Voulsist; K ceste actort (sic) — 1862 Ce vers manque dans K — 1863 MBEK descharga; K sans d. — 1864 MBEK charga — 1867 MB pasteur — 1869 et manque dans BE, ajouté par B'; K berbis — 1870 BEK ses — 1871 K n. en mena

Qui s'esbatoit de sa holette Tous seuls en une sentelette. Mais onques coulour n'en mua, Einsois premiers nous salua

- Einsois premiers nous salua
  Et dist: « A bien soiez venues.
  J'ay grant joie de vos venues,
  Car un po merencolioie,
- 1880 Pour ce que si seulès estoie ».

  Et aussi nous le saluames

  Et doucement a li parlames.

  Mais trop biaus fu a resgarder:
- 1884 Ne deüst pas brebis garder,
  Car tant estoit de bel arroy
  Qu'estre sambloit bien fils a roy,
  En fait, en maniere, en parole,
- A son escole le tenoit
  Et ç'a faire li aprenoit.
  Un trop riche arc portoit o li,
- 1892 Trop bien fait et trop bien poly,
  Avec des fleches barbelees,
  Trop joliement empanees.
  Ecuba li avoit fait faire
- 1896 Pour esbatre et apenre a traire, Et il fu archiers vraiement Tres bons, se l'istoire ne ment.

## Mercurius li dist: « Amis,

1873 FMBEK houlete — 1877 FMBEK dit; K soiez vous venus — 1879 E pou; M melancolie — 1880 FM cy; K que ainssi seulz; E si seulz; B' que si si seul, suivi d'une rature — 1882 MBE lui — 1883 FK biau — 1884 K berbis — 1886 Les mss. sauf A bien sambloit fil; MK de roy — 1890 E Et ce affaire li appartenoit; MK laprenoit — 1891 K p. joli — 1893 E les; K barlees — 1894 FMBE empennees — 1895 BE lui — 1896 EK aprendre — 1899 MBE sans alinéa; FB dit

- 1900 La villainne qui ci t'a mis
  Pour garder moutons et aumaille
  Ha durement mespris, sans faille,
  Car ce n'est mie ton office;
- 1904 Et tu as le cuer rude et nice, Qui cuides que ce soit ta mere, Ne que le villain soit ton pere. Biaus dous amis, que te diroie?
- Fils yes au Roy Priant de Troie, Et Ecuba, la noble dame, Est ta mere. Or enten, par t'ame, Ce que je te diray briefment,
- Et se fay loial jugement

  Et laisse cest villain mestier,

  Car, certes, il t'est grant mestier

  Que tu bien et loiaument juges
- 1916 Com bons et vrais et loiaus juges.

  Mais tu ne congnois ton lignage,
  Pour ce je t'en vueil faire sage:
- Atlas, li grans, li fiers, li fors,
  1920 D'Ayse la grant, par ses effors,
  Fu roys et regna longuement,
  Bien et bel et hardiement.
  Une fille ot, ce dit la lettre.
- 1924 Qui estoit appellee Eslectre.
  Jupiter la vit belle et gente,
  S'i mist si son cuer et s'entente
  Et tant la requist et pria

1903 E leur 0. — 1904 F Que — 1905 K Et; F cuide — 1906 K Et; M li vilains — 1907 K commence un nouvel alinéa; BE ont omis dous (B' a. et que) — 1910 K por — 1911 BE ont omis te, ajouté par B' — 1912 FME fais; B' cy f., E ce f.; K si f. — 1913 K l. ce laisse v. (sic) — 1915 K loyaumes — 1916 F bon; FBK loyal — 1919 A Otlas; F Aclas; ME Athlas; BE g. li sires li f. (B' a effacé li); K li sires fors — 1923 BE se — 1924 M elettre

- 1928 Que s'amour pas ne li nia.
  Un fil en ot de grant renon
  Qui fu appellez Dardanon.
  Un neveu ot qui Thros nommez
- 1932 Estoit, et moult fu renommez.
  Troie fonda. Quant l'ot fondee,
  De son nom l'a Troie nommee.
  Thros si fu fils Anthonion.
- 1936 Ylus, cils qui fist Ilion,
  Ganimedès, Assarracus
  Furent fils au roy Thros. Carpus
  Fu niès Thros et taions Enee,
- 1940 Cui Prians ot Creusa donnee.
  Leomedon fu fils Yli
  Et trois autres aveques li,
  Polidamas et Japestor.
- 1944 Herculès ot en un estor
  Leomedon destruit et mort.
  Prians fu roys après sa mort;
  Toute Ayse avoit a justicier.
- Moult fist roys Prians a prisier;
  Moult fu fiers et de grant corage.
  Douze enfans ot de mariage:
  Deÿphebus, Ylliona,
- 1952 Troïllus et Pollicena, Hector, Cassandra, Caonus,

1928 K vea — 1930 K dardamon — 1931 Les mss. sauf M questor n. — 1935 EK Thios; BE fu cil enthonion; K fu sil e.; FM enthonion; K enthoinon — 1936 BE Yllus — 1937 B G. sarracus (rature entre les deux noms); K G. et sarracus — 1938 EK thios — 1939 EK thios; BE thaynos; K thayons — 1940 A Que; B crausa; KE transa — 1941 K Lyomedon; FMBEK fil — 1943 K polidampnas — 1944 BE H. en ot un estor — 1950 K en m. — 1952 FMBEK pollixena — 1953 BE Hestor caussandra; M caussdra

Eurisillus et Helenus, Pollicès et Marcomiris,

- 1956 Alexandre qu'on dit Paris
  Et Polidorus ensement
  Furent, se l'istoire ne ment,
  Ses enfans de droit mariage,
- 1960 Nez d'Ecuba au cler visage, Sans les vallès et les meschines Qu'il avoit d'autres concubines.

Mais encor te vueil je compter,

- 1964 S'un petit me vues escouter,
  Pour quoy tu gardes ces moutons
  Et cuels preneles et boutons.
  Quant Ecuba estoit enseinte
- 1968 De toy, dont elle ot dolour mainte, Un trop divers songe songa Et a Priant dit son songe a. Avis li estoit en dormant,
- 1972 Dont elle s'esbahit forment, Qu'uns brandons de li isteroit Qui Troie la grant arderoit Et dont toute la region
- 1976 Seroit mise a destruction.
  Roys Prians ses sages manda
  Et par leur conseil commanda
  Que, sans nulle essoinne querir,
- 1980 Toy né, qu'on te feist morir.

1954 M Euriphillus; E Eurillus (B a entre Euri et illus une lettre illisible); A helonus; K halenus — 1955 A martomimis — 1956 EK Alixendre — 1960 F Neis; FB a cler v. — 1961 FMBEK varles — 1962 F dautre — 1963 FMBEK sans alinéa — 1964 E Un — 1966 MB cueilz; FE queulz; K quiex; A boutos; F prunellez; MBE prunelles; K boustons — 1969 FMB' diuer — 1973 E istroit; K ystroit; M ysseroit — 1974 E ardroit — 1979 FM essoingne — 1980 A nei; M ney; E nez

Quant fus nez, Ecuba te vit Si bel qu'autrement s'en chevit : Porter te fist chiès une serve

Et li manda qu'elle te serve
Et bien te garde et qu'a tous die
Que ses fils yes; mais c'est folie.
Yssi longuement l'ay creü,

1988 Que je t'en tien pour deceü.

— Mais loange ne vueil ne gloire

De ceste geste ou ceste hystoire,

Qu'on scet bien que pas nez n'estoie

Eins la fondation de Troie,
Mais ci l'ay mot a mot escript,
Si com veü l'ay en escript. —
Or pues veoir en apparent

Qui sunt et furent ti parent
Et de quels gens tu yes venus,
Car bien yes au savoir tenus.
Or te diray que tu dois faire:

Ces dames sont en fais contraire, Car chascune dit et maintient Qu'a li ceste pomme appartient; Si qu'a juge t'ont esleü.

Or fay sagement ton deü

Et determine la querelle,

Mais donne la a la plus belle ».

Paris respont : « Je ne porroie

2008 Bien jugier, se je ne savoie

1981 F neis — 1982 M se cheuist — 1985 E et a tous — 1987 AFB Y si; E Yci; MK Ainssi; MK las creu — 1988 FMBEK Car; M te tien — 1990 K Auoir de toy de c. h.; BE ou de c. (de a été biffé dans B) — 1991 B annonce ici laucteur, K lacteur, E lamant; bien est omis dans B qui a corrigé Con en Car on — 1995 B annonce ici: Balades, EK: Venus; BK veioir — 2000 M fait — 2003 E tout esleu — 2007 M commence un nouvel alinéa — 2008 E a omis je

Ou vëoie tout en appert De quoy chascune d'elles sert, Et se n'avoie en ma baillie

- La pomme qui tant est prisie ».
  Et il li dist : « Vaille que vaille,
  Tien, vezla ci : je la te baille ».
  Quant il la tint, moult longuement
- De la pomme faisoit grant feste,
  Et ce n'estoit pas scens de beste,
  Qu'onques mais n'avint par nul tour
- 2020 Si grant honnour a un pastour.
  Pallas parla premierement,
  Et puis Juno secondement,
  Et je parlay la darreniere
- 2024 Baudement et a lie chiere. Car certeinnement je tenoie Que de Paris la pomme aroie.
- Pallas li compta la maniere

  2028 Coment Discorde la doubliere

  Vint aus noces, et sans mander,

  Pour corrigier et amender

  La villenie et le meffait
- 2032 Qu'elle dist qu'on li avoit fait De ce qu'on ne l'avoit mandé, Et dit qu'il sera amendé. « Or escoute chose notable :
- Nous trois seiens a une table Pour nossoier et pour mengier.

2009 E Ou ie v. t. en espart — 2013 FMBEK dit — 2014 FBEK vela — 2018 FMBE Et se; F scen — 2021 BK Parlas; M palla — 2023 FBE derreniere; M darniere — 2024 Les mss. sauf A a bonne ch. — 2027 BK Parlas — 2028 K de la d. — 2029 F au — 2031 K villannie — 2034 FME qui s. — 2035 K escouter — 2036 F soiens; KE soiens

Mais Discorde se vint vangier, Car par despit, c'en est la somme, Getta devant nous ceste pomme,

- 2040 Getta devant nous ceste pomme,
  Et pour la court troubler dist qu'elle
  Fust donneë a la plus belle.
  C'est l'escripture et la devise
- Qui est entour la pomme mise.

  De scens suis deesse et roÿne,
  S'en voloie avoir la saisine,
  Et Juno, deesse d'avoir,
- 2048 Maintient qu'elle la doit avoir, Et Venus dit qu'elle sera Sienne, qui tort ne li fera. Si que nous fumes en acort
- 2052 Devant les dieus que ce descort, Pour apaisier tous nos debas, Fust en toy de haut et de bas. Si faut que tu en determines
- 2056 Et que ceste querelle fines.

  Mais ne feras pas encor fin

  Ou don de la pomme d'or fin,

  C'un petit te vueil sermonner.
- 2060 Se la pomme me vues donner,
  Je te ferai l'omme plus sage
  Qui soit en tout l'umain lignage,
  Qu'onques fust ne qui soit a naistre
- Ne qui par raison peüst naistre.
  Si que noble don te present
  Pour avoir si petit present.
  De mon pooir te vueil compter,

2039 K pour d.; FMBEK sen — 2041 M tourbler; B dit; K d. elle — 2042 MK donne — 2043 F a la d. — 2045 F sen suy — 2049 B dist — 2051 M ques — 2052 K dieus de ce d. — 2054 BEK Fut — 2057 F fera; K faras — 2058 MK Du — 2067 E ce vueil

- 2068 S'un petit me vues escouter.

  Tuit li ouvrier qui sont eu monde,

  Tant comme il tient a la rëonde,

  Et les ouvrieres ensement
- 2072 Sont tuit en mon commandement, Et les set sciences aussi Qui sont nuit et jour en sousci Et ne cessent d'estudier
- 2076 Pour ma dignité publier En audience et en publique. Il y est gramaire, logique, Geometrie, arismetique,
- Et puis musique et retorique
  Et la soutive astronomie.
  Adjouster y vueil arquemie
  Qui est une ouevre moult soutive,
- Mais il n'i a ne fons ne rive,
  Car maint qui s'en sont entremis
  Ont perdu ce qu'il y ont mis ».

Juno li dist: « Avoir porras

- 2088 Par moy tout ce que tu vorras
  Dire, penser ou souhaidier.
  Longuement ne vueil pas plaidier;
  Car je sui dame et sui deesse
- D'avoir et de toute richesse, Se te ferai le plus riche homme, Se tu me vues donner la pomme, Qu'onques fust ne qui jamais soit.
- 2096 Fols est qui tel don ne reçoit.

2069 FMBEK ouuriers; FM au; EK ou -2076 E dignete; B plublier -2078 E 11 li est -2079 E arismatique -2080 Ce vers manque dans K - 2081 FBE soubtiue; M soustiue; K subtiue -2082 BK A. il v. -2083 FK subtiue -2084 F fon -2085 FMBEK mains -2087 BE dit -2088 E a omis tout -2089 K Faire -2095 K fu

De ces ouvriers, de ces ouvrieres Qui font ouevres riches et chieres, Et aussi de ces set sciences

- Ou Pallas prent ses contenences
  Et dont elle tient si grant compte,
  Certeinnement po y aconte,
  Ne a l'ouvrage d'arquemie,
- Car, biaus fils, ne te doubte mie Que leurs richesses, leurs tresors, Leurs riches jouiaus et leurs ors Ne sont fait que pour moy servir
- 2108 Et pour ma grace desservir. »

Après je li dis a briès mos : « Paris, Paris, bien vanter m'os Que la plus belle creature

- Qu'onques sceüst former nature
  Te donray en ta signourie,
  Qui sera ta dame et t'amie,
  Dont tu aras joie et deduis.
- Fols seras, s'ad ce ne te duis, Car scens n'avoirs n'est qui ce vaille. Vien ça et la pomme me baille. »

Quant Paris oÿ nos paroles,
Il ne les tint pas a frivoles,
Einsois s'enclina humblement
Vers nous et gracieusement,
Si respondi, ce m'est avis,

2124 Sagement et de grant avis:

2097 K Se c. o. ou ces o.; A ouuries (pour ouvrieres) — 2098 F fieres — 2100 BK parlas — 2103 FB Ny: EK Ni — 2104 FM biau fil — 2105 E et leurs t.; B a omis leurs tresors — 2106 M Leur; F joyaulz; M joiaus; F leur — 2112 F Conquez s. fourmer — 2120 A tin — 2122 E Vez

« Quant j'ay mestier d'aucun conseil, A moy meïsmes me conseil; Ne jamais n'iray pain querant,

- Quant je sui fils au Roy Priant, Einsois aray toudis assez. Gardés vos tresors amassés, Vostre scens et vostre clergie,
- Vueil, et me tieng a la promesse
  De Venus qui est ma deesse,
  A qui dou tout me recommant
- Car tous mes jours la serviray
  Ne jamais pastours ne seray. »
  Lors doucement m'arraisonna
- Et la pomme d'or me donna, Et je li mis en son demainne Le cuer, le corps, l'amour d'Elainne. Einsi eus la pomme doree.
- 2144 Or as response a ta pensee.

Mais cils amans qui se dort la, Qui dit que sa dame mort l'a Et qui a perdu son espoir,

- Si qu'il est pres de desespoir,
  Il ne scet rien de ma puissance,
  N'il n'a en moy nulle fiance,
  N'onques ne me vost reclamer,
- Quant il sentoit les maus d'amer. Et certes, s'il m'eust requis,

2125 K consoil — 2126 M meisme; B mesmes; E meesmes — 2131 M scen — 2133 FMK tien — 2137 M les — 2138 FMBEK pastour — 2142 K desleine — 2143 K Ainsi en la; FM eu — 2147 K quil la — 2148 E Cil qui est — 2151 A vols; M volt; BE voult

Je li eüsse santé quis. N'onques ne me fist sacrefice

- De tor, de buef, ne de genice,
  N'offrande d'oile ne d'encens,
  Que je ne tieng pas a grant scens,
  Ne d'une chandeille de cire,
- N'un salut ne me daingnoit dire.
  Mais je croy que c'est par enfance,
  Par folie ou par ignorance.
  Toutevoies j'en ai pité,
- Pour ce l'ay de mort respité.

  Car vesci sa dame et sa drue

  Qui est aveques moy venue

  Pour li soulacier et deduire,
- N'elle ne vuet mie qu'il muire, Ne moy aussi, certeinnement, Eins desir son aligement. Vesla ci devant lui presente!
- Est elle belle et douce et gente?

  Est il chose qui en li faille?

  Sans retollir li doing et baille,

  Et avec ce je li commande
- Que a li conforter entende,
  Et le plus tost qu'elle porra,
  Ou autrement il se morra.
  Ne vueil pas qu'elle soit couarde,

2156 K chenisse — 2157 E Nofferande; M doille; EK duille; M dencen; BE densen — 2158 FM tien; MBE sen — 2159 FBEK chandelle — 2160 FBEK deingna; M daigne — 2163 K Toutesvoies; BEK pitie — 2164 BEK respitie — 2165 FBEK vecy (-i) — 2166 B auec — 2167 BE lui — 2168 B moeure — 2170 K alegement; E alaigement — 2171 FBK Vela — 2172 K belle douce — 2173 BE lui — 2174 B le; F doin; K don; E doim — 2175 A auc (sic) ce; M aucq (sic); E auecques; B lui — 2176 MBEK reconforter — 2177 E Que — 2178 EK Quautrement

- 2180 Car tous deus les pren en ma garde, Ne qu'elle soit de rien honteuse, Einsois doit estre humble et piteuse Pour son bon et son voloir faire
- Car je l'ay tant mis a l'essay
  Que fin et vray amant le say.
  Or parlez a li, belle fille,
- 2188 Car vous estes assez soutille,
  Et si estes sage et discrete,
  Bele, douce, simple et secrete,
  Et s'a en vous assez confort
- 2192 Pour li geter de desconfort, Qu'o le scens avez le pooir. » Lors se vint la dame sëoir Dalés l'amant qui se dormoit,
- Et son dous ami le clamoit.

  Elle le prist par la main nue.

  Aussi Venus y est venue

  Qui a parler li aprenoit
- 2200 Et belement la reprenoit,
  Quant elle ne disoit a point,
  Si que deffaut n'i heüst point.
  La dame l'amant appella
- 2204 Et doucement a li parla
  Par la guise et par la maniere
  Qui est escripte ci derriere:

2181 MEK riens — 2182 M a omis et — 2186 BE Car — 2187 BE lui — 2189 M sages — 2190 Ce vers est omis dans K — 2192 E lui; B gittier — 2194 M Lor — 2195 FE Deles; K Delez — 2196 B amant — 2199 B lui; K la prenoit — 2200 Ce vers est omis dans K — 2202 F ni cu p.; M ni ot il p. — 2204 K lui — Après 2206 B sans titre; E: Comment Venus et la dame reconfortent lamant

## LE CONFORT DE L'AMANT ET DE LA DAME

« Amis, je te vieng conforter Et joie et solas aporter 2208 Et de ces tenebres oster Ou ie te vov: Et aussi te vien j'enorter Que tu te vueilles deporter 2212 De faire dueil et toy getter De cest anoy. Et je te promés, par ma foy, Que m'amour et le cuer de moy 2216 Aras toudis avegues toy, Et sans fausser Seray tienne, faire le doy; Et se tu ne prens cest ottroy, 2220 Jusqu'a mort me verras, ce crov. Desconforter.

Amis, je te conforteroie

2224 Moult volentiers, se je pooie,
Car tu es miens et je suis toie,
Sans retollir.
Venus le vuet, et je l'ottroie.

2228 Or te conforte et te resjoie,
Car loing et pres, ou que je soie,
T'aim et desir
Et ameray sans repentir,

Qu'en toy sont mis tuit mi plaisir,

2208 FB soulas — 2211 M te venge enhorter — 2215 K promet — 2217 F Ains; FMK auecque — 2225 FBK yes; M ies; FMEK sui — 2229 A Et — 2232 E a omis mi; B a corrigé desir en plaisir

Tuit mi penser, tuit mi desir.

Que te diroie?

Sans toy biens ne me puet venir;

Sans toy ne me puis resjoir;

Faire me pues vivre et morir

Et avoir joie.

Amis tres dous, tu t'en iras,

Dont moult te desconforteras;
Mais mon fin cuer en porteras
Et mon ymage
En quoy tu te conforteras

Et ou tu te deliteras,
Quant de desir pressez seras,

Qui maint outrage Fait aus amans et mainte rage,

2248 Si que ja pour païs sauvage, N'ossi pour estrange langage N'oublieras

Venus qui tous maus assouage
Ne moy qui t'aim de vray corage,
Et souvent ton secret message
M'envoieras.

Amis, moult de meschiès aray,
Quant si long de moy te saray,
Mais ton ymage porteray
Et ta figure
En ton cuer que je garderay

Pour le mien que je te lairay, Et par ce garnie seray D'envoiseure,

2233 M pensers — 2235  $B^{i}EK$  bien; B puest — 2237 FMBEK ou morir — 2241 E emporteras — 2245 E presser — 2249 MBEK N(e) aussi — 2257 K en porteray — 2259 AFM En mon cuer; K Et ton c.; M a biffé me entre je et garderay

| LA   | FONTEINNE    | AMOUREUSE |
|------|--------------|-----------|
| a do | deur ne la m | orsure    |

Ne la doleur ne la morsure

2264 D'amours, ne chose que j'endure
Pour toy, tres douce creature,
Ne doubteray,

Car d'Esperance la seure
Par ton ymage nette et pure
Contre Desir et sa pointure
Me garniray.

224

2276

Amis, scez tu que nous ferons?

Je te pri trop que nous changons
Et que ce soient nos changons.

Car vraiement

Loing et pres plus aaise en serons Et meins assez en doubterons Des mesdisans faus et felons

Le parlement.

Et par ce l'amoureus tourment

2280 Et les pensees qui forment
Puelent grever, legierement
Oublierons,

Et s'en vivrons plus liement
Et assez plus joliement,
Et trop plus amoureusement
En amerons.

Amis, se je te sui lonteinne,
Par pensee te suis procheinne.
Et tu moy, car je sui certeinne
Que ta pensee

Est tous les jours de la semainne 2292 En moy de fois une centeinne,

2265 M P. quoy — 2268 M Pour — 2270 A gariuray (pour garniray), corrige en gariray — 2275 FMBEK aise — 2281 E Puent; F ligierement — 2287 FK lointainne; E lointaingne — 2201 E Et

Einsi com Souvenirs la meinne,

Mise et fermee.

Et quant je sui bien avisee

2296 Et je pense a ta renommee,

A droit de tous trop plus loee

Qu'onneur mondeinne,

Ceste pensee tant m'agree

2300 Que je sui hautement paree,

Quant m'amour est toute enfermee

En ton demainne.

Si que, dous amis, ne te doubte,
2304 Car tu ne dois pas estre en doubte
Que je ne soie tienne toute
Et sans partie,
N'en moy n'a de traïson goute,

2308 Pour ce qu'elle est trop male gloute.
Mieus ameroie avoir la goute
Toute ma vie.

Et se tu dis: « Je ne vif mie, Quant ne voy ma dame et m'amie », Ou se Desirs par sa maistrie

Te pique et boute, Resgarde l'image jolie

2316 Que tu as en ta compaingnie, Et jamais l'amour qui nous lie Ne sera route.

2312

Et se tu dis que ta souffrance
Vient de ce que tu as doubtance
Que jamais ne veingnes en France
Et qu'en oubli

2296 K a omis je; K sa r. — 2297 B ajoute tous après coup — 2302 M De — 2305 E tiengne — 2312 A vois; M Q. je voy — 2313 K En; E Ou de desirs; B maistrise — 2321 K vieingnez Tome III.

| 2324 | Ne te mette, qu'espoir, tels dance<br>Pres de moy, qui plus a vaillance<br>Et qui de moy prier s'avance, |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Je le te ny,                                                                                             |
|      | Car par ma foy, je t'aimme sy                                                                            |
| 2328 | Et si as si le cuer de my                                                                                |
|      | Avec m'amour, et s'ay en ty                                                                              |
|      | Si grant plaisence,                                                                                      |
|      | Que jamais n'aray autre amy.                                                                             |
| 2332 | Einsi le te jur et plevi.                                                                                |
|      | Et pour ç'avoir dois de mercy                                                                            |
|      | Bonne esperence.                                                                                         |
|      | •                                                                                                        |
|      | Mais qui autre mercy desire                                                                              |
| 2336 | Et qui dit qu'il pleure et soupire,                                                                      |
|      | Dont il le couvient a martyre                                                                            |
|      | Vivre et manoir,                                                                                         |
|      | Il a tort et assés s'empire.                                                                             |
| 2340 | Venus scet bien ceste matyre.                                                                            |
| ·    | Pour ç'ose bien devant li dire                                                                           |
|      | Qu'on doit savoir                                                                                        |
|      | Qu'il ne fait mie son devoir,                                                                            |
| 2344 | Eins vuet sa dame decevoir                                                                               |
|      | Qui autre mercy vuet avoir ».                                                                            |
|      | Lors prist a rire                                                                                        |
|      | Venus et dist : « Je diray : Voir !                                                                      |
| 2348 | Dieus et deesses ont pooir                                                                               |
|      | Tel qu'il faut faire leur voloir                                                                         |
|      | Sans contredire. »                                                                                       |

2323 A mettes; F metez; FEK telz — 2329 M scay; E say ensi — 2333 A pour auoir don de m.; BE Et (biffé par B') pour ce dois auoir de m. — 2336 A Et quil dit; FME qui pleure — 2337 FMBEK en martyre — 2339 E souspire — 2340 EK martire — 2343 FBEK Qui — 2347 FMK dit — 2348 A d. ou pooir — 2349 FK qui faut; K deuoir

| 2352 | « Si que, dous amis, je t'aporte<br>Joie et mercy. Or te conforte.<br>Et vesci Venus qui t'enorte<br>Qu'aies leesse.  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2356 | Fi d'omme qui se desconforte<br>Et qui n'a cuer et vertu forte<br>Et qui pacienment ne porte<br>Ce qui le blesse!     |
| 2360 | Resgarde Venus, ta deesse, Qui par franchise et par noblesse Te vient aidier en la tristesse Que tes cuers porte.     |
| 2364 | Eu monde n'a tour ne fortresse Ne cuer qu'elle n'en soit maistresse Et dont elle, par sa prouesse, N'uevre la porte.  |
| 2368 | Et se je l'avoie juré,<br>Puis que Venus a volenté<br>A toy donner joie et santé<br>De ta dolour,                     |
| 2372 | Il couvient qu'il soit a son gré.<br>Et tu yes pleins de loiauté,<br>De juenesse et de grant biauté<br>Et de douçour. |
| 2376 | Pour ç'as tu mon cuer nuit et jour. Acrisius en une tour Mist Dane, pour ce que s'amour Avoit donné                   |
| 2380 | A Jupiter; mais sans demour<br>Venus y trouva un tel tour                                                             |

K m. et te c. — 2356 A vertus — 2359 F Resgardez; ME Re(s)gardes — 2363 BK Ou; BE forteresse — 2364 M ne soit — 2373 B corrige iuesnesse en yoynesse; E iouenesse — 2377 M danes

Qu'a la pucelle au cointe atour L'a bien mené.

Or gart sa fille Acrisius, Qu'en pluie d'or est descendus 2384 Li dieus, et en la tour venus, Car moult li tarde Qu'Acrisius soit deceüs. Et la fu nés et conceüs 2388 Li bons et li biaus Perceüs. Or pren ci garde. Dane ne fu mie couarde. 2392 Pour ce ne puet on mettre garde En femme, s'elle ne se garde. Tels est li us. N'i vaut une feve lombarde Clef n'huis de fer, tour n'avant-garde, 2396 Que tout n'aquiere et que tout n'arde Dame Venus.

Si qu'il n'est rien qu'amour ne face,
Puis que Venus est en la place.
Dont se tu vues avoir sa grace,
Fai li offrande
D'encens, de cire, ou d'or en mace,
En priant que ton mal efface
Et que sa bele clere face
A toy entende,
Et lors aras tu ta demande.

Mais ne pense pas que je tende

2381 EK a cointe a. — 2383 FMK O gart — 2385 E est — 2391 K Daire — 2396 A h. ne fer.. na nan garde (sic); E a omis tour — 2399 FMEK qui nest — 2401 E ta g. — 2403 FMBE Dencen — 2408 FM pensez: BEK penses; BEK que jentende

A riens qu'onneur ne me commande,
Ja Dieu ne place!
Einsois li pri qu'i m'en deffende,
Car einsi Venus le commande,
Qui maint franc cuer en sa commande
Met et amace.

Et se de Fortune te plains,

Elle n'a cure de tes plains

Ne des annuis dont tu yes plains,

Einsois en rit,

Ne il n'est corps ne cuers humains,

2420 Soit freres ou cousins germains,

Qu'elle en feïst ne plus ne mains.

La se norrit.

Faire l'un grant, l'autre petit,

C'est ce qui plus li abelit.

Mais se faire li vues despit,

A jointes mains

Prie Venus qui regne et vit,

2428 Et li offrez ce que j'ay dit, Et lors d'avoir joie et delit Seras certains.

Et se tu dis que po de pris
Pues acquerir en ce pourpris
Ou tu t'en vas, d'amour espris,
Ja ne te chaille,
Dous amis, mais soiez tous fis

2410 BEK A — 2412 E v. recommande — 2413 K a omis ce vers — 2414 FMB Mest — 2417 BK des larmes; FM des armes; E de armes — 2419 E cuer ne corps — 2420 B Soit frere, corrigé en S. son f.; FM frere; FMB cousin — 2421 K feist plus — 2423 K Li uns fait grant — 2425 E li veult d. — 2426 F iointe — 2428 FMBE offres — 2433 FMBEK damer — 2435 K Mais doulz amis; MEK soies; EK filz

Qu'en cest estat bien me souffis,
Puis que j'ay mon cuer en toy mis
Que je te baille.

Et se t'aim mieus tout sain, sans faille,
Que tu fusses en la bataille
De lance ou d'espee qui taille,
Ou mors, ou pris,
Ou villenez de la merdaille,

Que for y n'est riens qui santé vaille,
Ce m'est avis.

Pense au retour et aimme fort Et pren cuer, vigueur et confort, 2448 Et chasse hors le desconfort Qui en toy maint, Et tu seras tantost au port De pais, de joie, de deport. 245**2** Et se tu muers, tu aras tort, Et petit plaint Seront ti soupir et ti plaint, Fors de moy, quant Desirs m'estraint, 2456 Oui aus amans a fait mal maint Par son effort. J'ymagine que tes cuers m'aint Et que li miens en toy remaint, 2460 Et Dieu pri qu'a bien te remaint. La me confort.

Dous amis, einsi dois tu faire.

2436 K Quen ceste est bien nee souffris — 2438 K faille — 2440 M Que se tu f. — 2444 E pitaille — 2445 MBEK il nest — 2448 A viguer; B' ajoute et, omis dans B — 2449 M h. tout d.; AFBEK de d.; B' le d.; K ch. de toy d. — 2450 K a omis toy — 2452 FMBEK j. et d. — 2455 F souspirs — 2457 M as — 2459 K Ymagine — 2460 MBE li mien; FK le mien — 2461 FMBEK ramaint

Mais tu fais dou tout le contraire,
Qui durement me doit desplaire.
Fay bonne chiere
Et lay ton crier et ton braire.
Que vaut uns homs de tel affaire?
En voie me mes de retraire
Par ta maniere.
Et ja soit ce que bien affiere
Que je me tenisse plus chiere,
Je ne te vueil pas estre fiere,
Mais debonnaire,
Ne ja ne te seray doubliere,

Ains t'ameray d'amour entiere.

Que vues tu plus? N'est ce matiere

Qui te doit plaire?

Et se tu dis qu'il n'aparteingne
Que j'a toy pour ton confort viengne
Ou que de toy ne me souvengne,
Je sui venue
Aveques Venus qui m'enseigne
2484 A garir ce qui te mehaingne.

2484 A garir ce qui te mehaingne.

Mais ne te chaut, dont je me seigne,

De ma venue.

Plus mus yes c'une beste mue.

Or parle a moy et t'esvertue, Car je sui t'amie et ta drue Et ta compaingne.

Je sui dolente et esperdue

Dou grant desconfort qui te tue, Et certes, j'y sui bien tenue A ceste enseingne ».

2471 M Ja soit — 2472 M fiere — 2473 M estre pas — 2475 B a omis te — 2477 K Qui — 2478 A paire — 2479 FMKE qui ; F napartiengne — 2480 K omet j' — 2483 E Auec — 2486 K Si — 2487 FM iez — 2488 K tauertue — 2493 K ie sui

| <b>2</b> 496 | Adonq la dame s'abaissa,<br>Qu'onques pour moy ne le laissa,<br>Et plus de cent fois le baisa<br>En son dormant;            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2500         | Et puis elle le resgarda Et de son droit braz l'embrassa Et li dist : « Amis, trai te sa! » En sousriant.                   |
| 2504         | Il avoit un biau dyamant Et elle un rubis d'Oriant. Mais le doy prist de son amant Et l'eschanga,                           |
| 2508         | Dont Venus ot joie trop grant.  Lors doucement, tout en baisant,  La dame a Dieu en souspirant  Le commanda.                |
| 2512         | Adont Venus qui la conseille Dist : « Cils amans encor sommeille. Partons nous, einsois qu'il s'esveille. Et lors les dames |
| 2516         | Et leur grant biauté nompareille<br>A qui nulle ne s'appareille<br>Perdi dou tout, dont a merveille<br>Nous effraiames.     |
| 2520         | Car en l'eure nous esveillames Et tous deus un songe songames, Einsi com nous le nous comptames. Si s'en merveille.         |

M se baissa — 2500 E drois — 2501 B dit — 2503 F daymant — 2507 M tresgrant — 2513 E qui — 2515 B leurs grans biautez — 2517 K dont grant merueille — 2520 F deulz — 2521 M come nous (biffé) le nous; K A. quen nous; FE le vous C.

Car l'annel en son doy trouvames

Et le rubis que moult prisames,

Dont plus de cent fois nous seingnames

De la merveille.

Quant nous fumes bien desdormi,

- 2528 Bien esveillié, bien destumi, Il se seingna, puis se leva; Son visage et ses mains lava Eu ruisselet de la fonteinne.
- 2532 Je la vi bele, clere et seinne, Si que je ne fis pas l'aver De mes mains et mon vis laver. Mais si sagement y alay
- Qu'onques goute n'en avalay.
  Ce fait, moult longuement pensa
  Et puis a dire commensa
  Tout ce qu'en songe avoit veü
- 2540 Et le bien qu'il avoit eü

  De Venus, et sa dame aussy

  Qui mis l'avoit hors de soussy.

  Mais premiers parla de Venus
- 2544 A cui il estoit tant tenus
  Que toute sa vie honnourer,
  Servir, amer et äourer
  La voloit come sa deesse
- 2548 Qui l'avoit getté de tristesse, Donné joië et aligence, Bon confort et vraie esperence

<sup>2523</sup> FBE doit — 2525 K a omis cent — 2526 A merueilles — 2528 BE et bien d. (B a biffé bien); K desturmi — 2529 K Il seigna — 2530 K a placé ce vers derrière le v. 2546 — 2531  $B^{\circ}$  Ou; BE russelet — 2532 FMBE b. et clere — 2533 K fu pas auer — 2541 E Et v. — 2545 K Qui

D'avoir la joie qu'il atent,

2552 Ou de bien et de joie a tant

Que l'esperence de l'avoir

Vaut mieus que de Juno l'avoir.

Moult hautement la mercia

2556 Dou confort que donné li a Et dit qu'il li fera service, Oblation et sacrefice En un temple qu'il fondera

2560 Ou sacrefice li fera.

Après de trop grant sentement Parla et dist : « Certeinnement, Je feray encor faire un temple

2564 Dou dieu de dormir, pour exemple Que je ray par li mon espoir; Mais en tel lieu faire l'espoir Qu'il sera loing de toute noise,

2568 Par quoy riens ne bruie ne noise Au lieu, qui son dormir empesche, Qu'ailleurs ne vaurroit une pesche, Et l'image de Morpheüs,

2572 Dont longuement me suis teüs.
Soutieument et par grant maistrie
Y sera, d'or fin entaillie,
Sus un piler de fin argent

2576 Bien esmaillie, par quoy la gent Aient memoire et ramembrance De son scens et de sa puissance. Mais telement y sera faite

2552 M Ou de joie et de bien; K et ioie — 2554 A Dont; MF ont omis mieus et l'ont ajouté après coup — 2555 FMBK le — 2557 FMEK qui li — 2559 E qui t. — 2560 M On — 2561 FMBEK sans alinéa — 2565 E mien — 2568 A ne li braie ne n. — 2569 E Ou, — 2570 K fauroit — 2573 MBE Soubtilment; K Subtilment; F Soutieulment — 2575 FBE Sur; BEK pillier

- 2580 Qu'en mil fourmes y ert pourtraite, Car bien croy qu'il fist mon message En ma fourme a la bonne et sage. La souvent les äoureray
- 2584 Et sacrefice leur feray
  D'encen, de mier, d'oile ou de cire,
  Et si ferai chanter et lire
  De manière serie et coie
- 2588 Que li dieus de dormir ne l'oie, Car vraiement, pechié feroit Qui son repos empeecheroit. »

Après des dieus et des deesses,

- De leurs scens et de leurs richesses,
  De Peleüs et de Thetis
  Et de Preapus qui chetis
  Estoit d'ainsi venir a court,
- 2596 Car renommee est qui tost court
  Et qui scet bien ce qu'honneur monte
  L'en devroit par tout faire honte —
  Mais trop fort commença a rire
- 2600 De ce que Venus oÿ dire
  Comment dou vëoir se chevit,
  Quant a court en ce point le vit —
  Après de la pomme doree
- 2604 Qui de Paris li fu donnee
  Raconta toute la maniere,
  Sans rien laissier de la matiere.

2580 FM mille; BE Q. nulle forme yert; K Quen mi sa forme iert; F fourme — 2582 M Qui la f. — 2583 FMB adoureray — 2585 BEK de miel; F de mirre; A dole; EK duile; FBEK et de c. — 2586 K et li f. — 2590 FMBEK empescheroit — 2591 K Ampres — 2595 A de aussi, corr. en de ainssi — 2596 K qui acourt — 2597 K omet ce — 2600 FMBEK qua Venus; M oist — 2602 K a tout — 2605 K Raconte — 2606 MBEK riens; E sa matiere

| 2608          | Et puis il parla de sa dame<br>Qui d'amer l'esprent et enflame,<br>Et de si grant cuer la looit                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2612          | Qu'a grant peinne parler pooit, Tant estoit de s'amour espris, En contant s'onneur et son pris, Comment tres amoureusement De sa parole doucement                       |
| 2616          | Le secouri et conforta, Comment joie li aporta, En disant que l'impression Par douce ymagination                                                                        |
| 2620          | Devoit avoir de sa figure<br>Contre tous maus qu'amans endure,<br>Comment acoler et baisier                                                                             |
| 26 <b>2</b> 4 | Le vint, nom pas d'un seul baisier,<br>Mais de plus de dis ou de vint,<br>Voire de cent: qu'elle devint<br>Quant Venus la fist departir.<br>Ce le faisoit vivre martyr, |
| 2628          | Ce si forment li desplaisoit<br>Que toutes peinnes li faisoit,<br>Car s'adès vëoir la peüst,<br>Jamais riens ne li despleüst.                                           |
| 2632          | Mais bonnement ne pooit estre.<br>Lors li jurai je saint Sevestre<br>Et par ma foy li affermoie<br>Que plus ne mains veü avoie.                                         |
| 2636          | Et je juroie verité<br>Si com devant l'ay recité.                                                                                                                       |

2608 FBE lemprent - 2619 K auoit - 2621 K acole - 2625 F fit - 2627 E Et; K Ja - 2629 E le - 2630 BE lui - 2632 F iura; MBE siluestre - 2635 K Et li j. - 2638 E De sa p.

Car Venus parla longuement De la pomme a moy seulement, Tant qu'elle dist comme senee :

« Or as response a ta pensee ». 2640 Mais ce n'est pas trop grant merveille D'avoir songié chose pareille A deus personnes seulement, Ou'il est vray qu'enciennement 2644 A Romme avoit cent cenatours. Nobles en meurs et en atours, Oui tous cent un songe songerent De prim somme et le revelerent 2648 L'un a l'autrë en audience. Car c'estoit grant signefiance Des choses qui sont a venir — Chascuns le doit einsi tenir -2652 Et songerent que il vëoient

2656 Blanches, rouges, noires ou perses,
Qui luisoient eu firmament.
Li premiers luisoit clerement,
Et li secons plus haus estoit

De leurs lis ou il se dormoient Nuef solaus de coulours diverses,

Et de clarté le sormontoit.
Li tiers avoit coulour de sanc,
En li n'avoit goute de blanc,
Flame et feu sambloit, ce me samble;

2004 Horribles yert et clers ensamble.
Li quars estoit resplendissans,
Et s'estoit rouges comme sans.
Li quins fu d'estrange maniere:

2639 M dit ... seurce — 2644 FE Car il; K que antierement — 2645 FMBEK senatours — 2646 E murs — 2647 A songierent — 2649 MBEK et en — 2650 FMB signifiance; K segnifiance; E senefiance — 2652 FBEK Chascun — 2653 A songierent; A corrige venoient en veioient — 2655 F solos; BEK en c. — 2656 FMBEK et p. — 2663 K Flamble en feu — 2664 FMBEK Orribles.

- Or tenebreus et obscurs yere,
  Or regettoit une clarté
  Comme espars dessous obscurté.
  Li sisiemes estoit a double
- Assez plus tenebreus et trouble, S'avoit en mi un aguillon Comme queue d'escorpion. Li setiemes fu moult horribles,
- 2676 Espouentables et terribles :
  Coulour ot de sanc et de feu,
  S'avoit un noir glaive en mi lieu.
  Coulour sanguine ot le huitiesme.
- 2680 Trop fu tenebreux le nueviesme, Mais un seul ray luisant y ot. Ne sorent que signefiot Le songe cil qui le songierent,
- 2684 Mais durement s'en mervillierent, Et dient que c'est demoustrance D'aucune grant signefiance Oui devoit ou monde avenir.
- La prophete et sage Sebille
  Qui sus un mont hors de la ville,
  Qu'on appelle mont Apennin,
- 2692 Exposa le songe divin
  Et la verité de leur songe
  Leur moustra sans nulle mensonge.

2668 AEK Ors; BEK t. or obscurs; M a corrigé ors obscurs en et o. — 2669 E getoit — 2671 M siximes; BEK sizieme — 2675 Les mss. .vii°. — 2676 E Et espouantable — 2677 A fu — 2679 M s. et le; E s. est le; FB li; les mss. .viir. — 2680 Les mss. .ix°. — 2681 E luisans — 2682 A quil; K qui; FBE seneflot; K segnifioit — 2683 MB songerent — 2684 M sen; FBEK merueillerent — 2685 K demonstrange — 2687 FMBEK au monde — 2690 K un moult — 2691 B corrige appennin en aventin

Quier en l' « Istoire des Rommains », 2696 La le verras, ne plus ne mains, Car l'exposition seroit Trop longue, qui la te diroit.

De ce trop grant merveille avoit
2700 Et plus de ce qu'il ne savoit
Que sa dame estoit devenue,
Car en l'eure l'avoit perdue.
Mais quant je le vi en ce point,

2704 Je li ramentu trop a point Qu'il li souvenist de l'image Et dou tres gracieus langage, Dou faitis point, dou cointe atour

2708 Et dou gentil port fait a tour
De sa dame qui tant l'amoit
Que son dous amy le clamoit,
Et dou biau rubis d'Oriant

2712 Qu'elle li changa en riant, Et comment elle s'abaissa Et en la bouche le baisa Plus de vint fois, voire de trente,

Voire, par Dieu, plus de sexante. Et il le fist, dont sans doubtance Sans, maniere, avis, contenence, Bonne esperence et chiere lie

2,720 Li firent tantost compaignie,
Car il fu tous reconfortez
Et me sambla ses confors tels
Que jamais en jour de sa vie

Ne se donroit merencolie
De mal, de grief ne de contraire

<sup>2695</sup> K Quest — 2700 E qui: K saroit — 2713 K se baissa — 2714 B la b. — 2716 FMBE soixante — 2721 K Car y fu — 2722 F teils — 2723 E ma vie — 2724 M melancolie — 2725 E g. et de c.

Que sa dame li peüst faire, Mais adès en bon gré penroit

- 2728 Le temps einsi comme il venroit, Et qu'adès aroit bon espoir, Sans jamais estre en desespoir, Et lairoit Venus couvenir
- 2732 De quanqu'il porroit avenir, Et celle a qui il recommande Son cuer et met en sa commande, Et que des dangiers de Fortune
- 2736 Ne donroit jamais une prune —
  Car nuls ne se doit tourmenter
  De ce qu'il ne puet amender —
  Et qu'adès ameroit plus fort.
- 2740 Ce fu la fin de son confort. Et je tout ce li affermay Et ma pensee en ce fermay Que jamais ne me courseroie
- 2744 De ce qu'amender ne porroie.

Mais si com nous nous esbatiens Des fais d'amours et debatiens, Un chevalier vint devant nous,

- 2748 Qui se mist tantost a genous, Et puis li dist tout en appert : « Sire, vostre viande pert. Car vous avez ici esté
- 2752 Bien la moitié d'un jour d'esté ». Si que d'ilueques nous levames Et vers son chastel en alames, Qui est li plus biaus, a voir dire,

2727 M prenoit — 2728 FM com — 2733 K Et quelle — 2734 E et maint — 2738 E qui ne — 2741 E conserved — 2742 E en fermeray — 2743 E courrouseroie — 2745 E E comme — 2746 E debastiens — 2749 E E dilleques; E E E ques... leuastes — 2754 E hostel

- 2756 Qui soit en France n'en l'Empire.
  Mais pas n'alames sans sa gent,
  Car maint chevalier cointe et gent,
  Cointe, apert, faitis et gentil
- 2760 L'atendoient dessous un til.

  Messe oïsmes entierement,
  Bien et bel et devotement,
  Et puis nous alames mengier
- Ou nous heümes sans dangier
  Quanque solas et cuers demande
  De pain, de vin et de viande.
- Après disner il m'apella

  2768 Et longuement a moy parla
  De son fait et de pluseurs choses
  Qu'en sa pensee avoit encloses,
  Mais il n'i ot riens de mesdit.
- 2772 Et finablement il me dit:
  « Dous amis loyaus, y me faut
  Demain partir sans nul deffaut
  Pour aler faire mon voiage.
- 2776 Vous devez un pelerinage
  En quelque lieu seur la marine.
  Se vous depri par amour fine
  Que vous me vueilliés convoier,
- 2780 Mais qu'il ne vous doie annuier, Car j'aim tant vostre compaignie Que dure m'iert la departie ». Je li dis que je le feroie
- 2784 Moult volentiers et que grant joie

<sup>2759</sup> K Noble espart — 2761 FM oymes — 2765 FMBEK souhais — 2766 F vim — 2767 FMBEK sans alinéa; FMB diner; K digner — 2768 K 1. il mappella — 2771 F y ni — 2778 BK Si; M vous pri que (que en surcharge) par a. — 2780 FEK qui — 2783 FB di

Avoie de ceste requeste, Car fermé avoie en ma teste Que compaingnie li feïsse

2788 Et qu'a li le congié preïsse.

Mais il ne fist pas lonc sejour, Car l'endemain, au point dou jour, La messe oÿ, puis se parti.

2792 Mais grans aumosnes departi Einsois aus povres de sa main, Comment qu'il fust oscur et main, Car a chascun qui en voloit

2796 Un gros de la main li voloit.

Mais je ne vi onques mais homme
Si lié ne si conforté comme
Il estoit, quant il fu aus champs.

2800 Il disoit des dis et des chans De lais, de dances et de notes, Faites a cornes et a rotes, Tant que tous nous esbaudissoit;

Et tout ce qui de li issoit
Estoit si plaisant a oïr
Que tous nous faisoit resjoïr.
En cest estat nous chevauchames

2808 Tant que sus la mer nous trouvames
En une ville petiote,
De barat pleinne et de riote.
Or la nommez, se vous volez,

2812 Car il y a moult d'avolez.

2788 F la congie — 2789 A Mail; FM fit pas loing s. — 2790 A de jour; BEK du j. — 2791 K oy si se p. — 2794 BE ou main — 2795 BE Car chascun  $(B \ a \ ajout\'e \ a \ [ch.])$  — 2797 K hommes — 2799 F au; M as — 2800 Les mss. sauf A de d. et de ch.; BK champs — 2802 K routes — 2804 E que — 2806 K nous tous — 2808 E a omis nous — 2809 K pitiote — 2812 E il ny a; K doiralez

Trois jours entiers y demourames
Et richement de nous pensames.
Les deus furent pour pourvëance
Mettre en ses nes et ordenance;
Le tiers paia, mais eins compta,
Et le quart en ses nes monta.
Quant montez fu, il m'est avis
Qu'il tourna par deça son vis,
Et d'une vois bele et jolie,
Pleinne de tres grant melodie
Et d'un amoureus sentement,
Prist a chanter joliement:

### RONDEL

« Eu païs ou ma dame maint
Pri Dieu qu'a joie mi remaint.
Se j'ay heü peinne et mal maint,
2828 Eu païs ou ma dame maint,
Espoir ay qu'en aucun temps m'aint,
S'en dit mes cuers qui siens remaint:
Eu païs ou ma dame maint
2832 Pri Dieu qu'a joie mi remaint.

Quant il ot sa chanson finee, Bien escoutee et bien loee, Tout son païs m'abandonna

2816 MB en cez nez; K M. en nous et en ordenance — 2817 E Li tiers paie; A L. t. parti — 2818 M cez nez — 2819 FMB monte; E ce mest — 2822 M P. dune (rature) grant m. — 2824 K s'arrête ici, le feuillet 124 ayant été arraché — 2825 F On;  $B^{t}$  corrige Eu en Ou (de même aux vv. 2828, 2831) — 2829 E quant aucun — 2830 M dist

#### 244 LA FONTEINNE AMOUREUSE

2836 Et de ses joiaus me donna
Liberalment et largement,
Plus qu'a moy n'affiert vraiement.
Et j'humblement l'en merciay,

2840 Cuer, corps, pooir offert li ay.
Si s'en ala par mer nagent,
Venus, lui, s'ymage et sa gent
Et son rubis que point n'oubli,

2844 Car pas ne doit estre en oubli.
Armez s'en va de toutes armes
Contre desir, souspirs et larmes.
Einsi parti. Je pris congié.

2848 Dites moy, fu ce bien songié?

Explicit le Dit de la Fonteinne amoureuse.

2837 F Liberamment — 2839-40 manquent dans J — 2840 E C. et corps — 2846 EJ desirs — 2847 J partis; FBJ prins — M ajoute à l'Explicit: alias morpheus.





# NOTES ET CORRECTIONS

L'impression de ce volume était commencée au printemps de l'année 1914, quand la guerre vint brusquement l'arrêter pour de longues années. Il est évident qu'entre temps les opinions de l'éditeur se sont modifiées sur plusieurs points. Les divergences qu'on constatera entre ce volume et les précédents, ou encore entre les premières et les dernières feuilles de ce volume même, s'expliquent par là. Dans les « Notes et Corrections » qui suivent, nous nous sommes efforcé de les atténuer dans la mesure du possible. Nous essayons en même temps d'y expliquer quelques passages obscurs et difficiles et de justifier le choix de certaines leçons dont on ne saisit peut-être pas immédiatement la raison d'être.

#### I. - LE CONFORT D'AMI.

V. 23. Lire es mes, pour esmes.

V. 27 ss. Sur l'anagramme, voy. l'Introduction p. xvII.

V. 90. ancien a chez Machaut, selon les besoins, tantôt deux syllabes, comme ici, tantôt trois, comme aux vers 96 et 249.

V. 107. ces: confusion de c initial avec s, fréquente dans

les manuscrits de Machaut et ailleurs. Ici, ces doit être pris comme pronom possessif.

V. 109. Lire *vëoient*. De même aux vers 119; 147; 283; 325; 326; 379; 380.

V. 129. Il est difficile de distinguer en et eu dans les manuscrits. Réflexion faite, il nous semble plus juste d'écrire eu là où la préposition est suivie d'un substantif avec l'article direct. La même correction doit donc être introduite dans les vers suivants: 132; 221; 225; 625; 681; 1017; 1088; 1094; 1147; 1591; 1961; 2073; 2157; 2183; 2248.

V. 193. Lire a la mort, au lieu de et la mort. Peut-être vaudrait-il mieux mettre un point après mort et supprimer le point après remort au vers suivant.

V. 210-211. On pourrait aussi mettre un point après s'aimerent, et une virgule après venue.

V. 240. La leçon du manuscrit A, enquerismes, détruit la rime léonine preismes : enqueismes des autres manuscrits. Néanmoins nous aurions dû rester fidèle à notre principe de conserver la leçon de A partout où c'est possible, car ici il est difficile d'admettre que le copiste de ce manuscrit généralement si soigneux ait ainsi gâté une rime qui devait lui paraître excellente. Ce sont plutôt les copistes des autres manuscrits qui ont pensé améliorer le texte par une correction facile, en remplacant la forme rare enquerismes par la forme usuelle enqueïsmes qui leur donnait une belle rime léonine. On peut, il est vrai, se demander comment Machaut, qui est sans cesse à l'affut de rimes riches et léonines, a pu laisser échapper celle-ci. Mais le Dit de l'Alerion donne au vers 917 la forme querist que tous les manuscrits ont conservée. (Voy. d'autres exemples de cette forme du parfait et de l'imparfait du subjonctif chez F. Brunot, Histoire de la langue française, t. I, 1905, p. 449 et note 1). Enquerismes semble donc bien être la forme employée par Machaut et que le copiste du manuscrit A est seul à avoir conservée, sans succomber, comme les autres, à la tentation d'introduire une rime léonine.

V. 438 ss. Le songe de Nabugodonosor est paraphrasé par Machaut lui-même dans le *Remède de Fortune* (vv. 1001-1096). Mais l'application qu'il en fait à dame For-

tune dans ce poème n'est pas celle qu'il a en vue ici; sinon, il y aurait certainement renvoyé le lecteur. L'« exposé » dont il est question ici (vv. 447-450) est celui du Livre de Daniel, II 37-45, dans l'Ancien Testament.

V. 567. Lire dieus, pour dicus.

V. 940. L'assonance pourpre: propre est attestée par tous les manuscrits, excepté K, qui est sans valeur. Pour Machaut, c'est une rime tout aussi valable que armes: ames (Confort d'ami, 3105-6; Prise d'Alexandrie, 353-4), d'armes: dames (ibid., 903-4; 1889-90), fers: jamès (Roy de Behaigne, 1405-6), etc. D'autre part, l'homophonie o: ou est assez fréquente chez lui (voy. dans notre poème les vers 1107-8, où nous aurions dù conserver grousse; 1717-8, où il fallait garder reproche; 2883-4).

V. 1013. La leçon de A, et approuva, doit être maintenue. Par contre ou, pour o, au vers 1017, est bien une erreur du copiste qui ailleurs conserve o Roy de Navarre 2800; Confort d'ami 2441) et le distingue de la conjonction ou.

V. 1088. Lire y m'est bel avec A, pour il m'est bel.

V. 1200. Malgré l'accord des deux meilleurs manuscrits, A et F, la leçon n'ot ou n'ost est erronée. L'erreur a dû être commise indépendamment par chacun des deux copistes, qui se sont laissé entraîner par le caractère négatif de la proposition dominante.

V. 1226. On lira plutôt qu'i, leçon qui trouve d'ailleurs un appui dans le manuscrit B.

V. 1295. La leçon de *BEK*, il l'a fait, a l'avantage d'être plus claire que celle du groupe *AFM*: il a fait. Il est vrai que fait (au lieu de faite), nécessaire pour les besoins de la rime, est gênant, surtout après le vers 1291. C'est sans doute pour cette raison que Machaut aura supprimé le pronom personnel. La leçon du groupe a (voy. t. I, p. xlviii) est donc apparemment celle à laquelle le poète s'était arrêté. Il faut par conséquent la rétablir dans le texte.

V. 1309. Lire Qu'i, pour Qui.

V. 1313. Le poete renvoie aux vers 1361 ss.

V. 1325-1328. Il faut comparer à ces vers le début d'une ballade de *Machaut* (n° CCXXXII de l'édition Chichmarev, t. I, p. 209 = la ball. XXXVII des ballades notées, *ib*. II,

p. 560). Nous signalons plus loin des cas analogues d'une ressemblance frappante entre quelques passages des œuvres narratives de Machaut et certaines de ses poésies lyriques. C'est un fait important sur lequel nous nous permettons d'attirer l'attention dès maintenant; nous y reviendrons plus tard. Voir la note du vers 276 de la Fontaine amoureuse.

V. 1338. Creint, ou plutôt crient avec A, est ici la forme du parfait, pour crienst, avec chute de s devant t, fréquente dans nos manuscrits.

V. 1380. Malgré la graphie aa, Baalim ne compte que pour deux syllabes. Le même fait se répète pour Ysaac (v. 1456), gaaigna etc. (v. 2994; 3767; 3895), aaisiez (v. 3132), Au vers 609 nous aurions donc dû conserver la graphie aaise du manuscrit A; de même aux vers 2568 et 3120 du Roy de Navarre. Dans la suite nous distinguons aa monosyllabique de äa disyllabique (äaise Remède de Fortune 2044; gäaing Confort 3838, Remède 2556; gäaigne Remède 121; gäaingnier Remède 759).

V. 1415. Lire ses, avec A, pour les.

V. 1428-39. Jeu de rimes sur la racine tour. La leçon s'atourna au vers 1440, dans les manuscrits M et E, rentrerait bien dans le système, mais elle est trop mal appuyée pour être introduite dans le texte.

V. 1514. La leçon Or qui ne se trouve que dans B rend mieux le texte biblique paraphrasé que la leçon O commune aux autres manuscrits (vov. Introd. p. 111, n. 2).

Var. 1576. Lire 1578.

V. 1601. Lire enfers; v. 1602, lire en fers.

V. 1635. Lire Qu'i avec A.

V. 1716. Nous conservons la leçon de A: qu'il ne. La rime avec vermine prouve que l est purement graphique et ne se prononçait plus.

V. 1747. Mettre une virgule après doubtance.

V. 1753. Il faut arrêter la phrase au vers 1753 et en commencer une nouvelle avec le vers 1754.

V. 1755. Lire Pour, au lieu de Por.

Var. 1955. Lire Pas, pour Par.

V. 2011. Malgré sa forme, nul est sujet de la phrase.

V. 2057 ss. La subordonnée conditionnelle qui commence

au vers 2057 s'étend en réalité jusqu'au vers 2102. Arrivés ici, les copistes, et probablement aussi le poète lui-même, avaient oublié le caractère syntaxique de cette immense incidente. Ils commencent donc au vers 2103 non seulement une nouvelle proposition, mais même un nouvel alinéa, comme l'atteste la tradition de tous les manuscrits.

V. 2001. Lisez päour, pour paour.

Var. 2106. Lire 2107.

V. 2122. La bonne leçon, à introduire dans le texte, est celle des manuscrits B et M: Que bien qui soit de tele sorte. Il faut mettre un point après sorte. Que bien dépend de plus du vers 2120. L'obscurité de cette construction a embarrassé les copistes. Ceux de A et de E ont pris, indépendamment l'un de l'autre, bien que pour une conjonction concessive; de là la leçon Combien que que nous avons eu le tort de conserver dans le texte.

V. 2199. Lisez säoulera, pour saoulera.

V. 2249. Quel est ce « Lay de bon Espoir » auquel Machaut renvoie ses lecteurs? Parmi les « Lays » de Machaut figure un « Lay de bonne Esperence » (édition Chichmarev, nº XVIII, t. II, p. 425 ss.). Mais il fait partie du Voir Dit (éd. P. Paris, p. 172 ss.), et si nous en croyons Machaut lui-même, il aurait été composé pour ce roman. Il serait par conséquent postérieur de quelques années au Confort d'ami. Ce n'est donc pas à cette pièce que Machaut peut ici renvoyer son ami. Son contenu justifierait d'ailleurs difficilement cette référence. Par contre, il y a un lai de Machaut qui contient exactement le thème poétique auquel l'auteur fait allusion ici et qu'il a développé plus longuement dans le Remède de Fortune : les méfaits de dame Fortune et le réconfort que dame Espérance apporte aux malheureuses victimes de son ennemie. C'est le lai XVII. Précédant celui du Voir Dit dans le groupe des « Lavs », il date d'une époque antérieure, et chronologiquement rien ne s'opposerait à l'identification de cette composition avec le « Lav de bon Espoir » dont il est question ici. Il v a cependant une difficulté: La pièce porte, dans les manuscrits, le titre de « Lay de Confort ». L'objection n'est peut-être pas insurmontable. On voit par les « dits » combien même là les titres sont instables et mobiles. Or, les « lavs » d'abord ne

portent pas de titre. Ceux-ci ne paraissent pas avant le lai XII, et alors seulement dans une partie des manuscrits (ce qui ne ressort malheureusement pas de l'édition de M. Chichmarev). Il est donc admissible que primitivement, dans l'idée du poète, le lai XVII se soit appelé le « Lay de bon Espoir »; c'est le titre que Machaut lui donne encore dans le Confort d'ami. Quand, plus tard, les circonstances l'amenèrent à écrire un autre « Lay de bonne Esperence » pour le Voir Dit, il donna au lai XVII un nouveau titre qui n'était pas moins approprié que le premier et qui avait de plus l'avantage de le rapprocher de ce Confort d'ami dont il reproduit certaines idées et dont il forme en quelque sorte l'accompagnement lyrique et musicai. Mais le poète oublia ou ne prit pas la peine de modifier dans le même sens la citation qu'il en avait faite dans le corps de son ouvrage.

V. 2330. Lisez Assés pour Assès.

V. 2365. Il n'y a pas lieu de rejeter la leçon se du manuscrit A.

V. 2371. Lire Qu'il, la leçon de A.

V. 2471. Nous avons conservé la leçon de A: haste, malgré l'avis contraire des autres manuscrits. L'e final est compté pour une syllabe, quand il se trouve, comme ici, derrière un groupe de consonnes et devant un mot d'une syllabe.

V. 2490. Malgré l'appui que donne à A le manuscrit E, la leçon *l'eaue* est à rejeter : la substitution de *lyaue* à *Dyane*, d'où ensuite *l'eaue*, favorisée par le sens, est une erreur évidente qu'il était facile de commettre.

V. 2610. On sait que -es final peut être élidé au xive et xve siècle devant la voyelle initiale du mot suivant. Machaut a plusieurs fois usé de cette liberté.

V. 26-9-80. Passage obscur. Il faut sans doute considérer espoir et rmagination comme les deux sujets de la proposition, réunis, par suite des nécessités du vers, par simple juxtaposition.

V. 2684. Si Atheleüs doit compter ici, comme aux vers 2689 et 2699, pour quatre syllabes, il faut y voir un datif sans préposition. Dans une construction comme celle-ci l'emploi du simple cas régime comme complément indirect après se combattre est anormal. Aussi les copistes de A, B

et E ont-ils préféré introduire la préposition a, quitte à réduire le nom d'Atheleus à trois syllabes. M s'en tire en lisant A Theleiis. Nous avons cru devoir conserver la lecon plus rare du manuscrit F, appuvée par K. (La variante, indiquée pour K, est à raver).

V. 2700. Son cor, c'est la corne du taureau sauvage dont il est question au vers 2606. Les copistes de A, M et K en ont fait le corps du dieu, par inadvertance ou par ignorance.

Var. 2025, lisez: 2024.

V. 2931-32. Ces vers répètent à peu près exactement les vers 1273-74 du Jugement dou Roy de Navarre.

V. 2970. Construction penible et obscure. On devine sans peine l'idée du poète : Revenant brusquement, et sans l'annoncer, à la « largesse » du roi, Machaut déclare que toute occasion lui était bonne de dépenser, de donner et de répandre son argent, dès qu'il en trouvait. Il faut considérer faire comme un verbum vicarium, remplacant par anticipation les verbes des vers 2071 et 2072. Il le trouvast est une subordonnée conditionnelle différente de celle du vers 2969; on s'attendrait à la reprise de la conjonction se ou à son remplacement par que, mais les manuscrits sont d'accord à la donner sans conjonction, malgré le hiatus de fairë il. Des négligences pareilles ne sont pas tout à fait étrangères à notre auteur, particulièrement dans le Confort d'ami. (Voy. les notes des vers 1295, 2057 ss., 3140 ss., 3192 ss.).

V. 3082. Mettre un point après son, un autre après blame au v. 3086.

V. 3122-3. Le poète fait ici une nouvelle allusion à l'état de la France après le désastre de Poitiers (vov. Introduction, p. xIII).

V. 3120-34. Les idées exprimées en ces vers se retrouvent presque textuellement dans le rondeau nº CCXLI (Edit. Chichmarev, t. I, p. 214). Vov. notamment les vers 2-3:

> Ce que tu as aus bons liement donne, Et ce que n'as promet a chiere bonne.

La place de ce rondeau dans l'ensemble des poésies

lyriques de Machaut permet d'affirmer qu'il date de la même époque que le Confort d'ami et qu'il a été écrit sous l'inspiration de ce dit.

V. 3140-44. Il nous semble que le poète veut dire ceci :

« S'il le faut, vends, pour te défendre, tout ce que tu possèdes, jusqu'à ta chemise, mais garde-toi de donner en gage ton héritage, quoi qu'il puisse t'arriver, car tu risquerais qu'un autre (en le dégageant) ne s'en emparât. » Comparez la recommandation faite aux vers 3899-3902.

V. 3192-99. Ce passage aussi manque de précision et de clarté. On entrevoit bien ce que l'auteur veut dire : « La défaite ne doit pas abattre le courage d'un chef; agis, là aussi, avec calme et prudence, quel que soit le cas (accident) qui puisse t'arriver (v. 3194. Mettre une virgule après prudence). La victoire n'appartient pas à celui qui se laisse aller au découragement. (C'est dans ce sens qu'il faut interpréter le mot desconfiture; voy. au vers 1751). Rien n'est plus nécessaire (dans ces moments) que sens et mesure, soit en combattant soit en se retirant (v. 3198-99) ». Mais comme ces pensées sont maladroitement exprimées!

V. 3409. La virgule après sauvegarde est à supprimer.

V. 3443. Nous conservons dans le texte la forme soiez du manuscrit A. La graphie n'empêche pas que ce ne soit une deuxième personne du singulier, comme doiez au vers 3490. Voy. aussi jouez v. 3883 var., qu'aiez v. 3904 var. Nous aurions de même dû garder soiez au vers 3623.

V. 3484. En lisant qui pour ou, on obtiendrait un texte meilleur; mais nous n'avons osé corriger une leçon plus difficile, confirmée par tous les manuscrits.

V. 3556. Si nous rejetons ici, contrairement à notre principe, la leçon Ja du manuscrit A, c'est parce que nous la considérons comme une erreur qu'il était facile de commettre. La négation qui suit amenait presque mécaniquement un ja pour la renforcer. Le copiste de A, quelque consciencieux qu'il soit, a, comme les autres, ses moments de défaillance.

V. 3605-17. Jeu de rimes sur les racines veil, vail, vel et vil. C'est pour des raisons de clarté qu'au vers 3617 nous écrivons vueille avec le groupe  $\beta$ , au lieu de veille avec  $\alpha$ . Pour Machaut, -ueil et -eil sont équivalents.

V. 3634. La leçon isolée de A n'est sans doute qu'une erreur du copiste.

V. 3650. Il faut rétablir dans le texte la leçon et, commune aux manuscrits FBK. Il est vrai que A trouve un

appui dans E et dans la leçon primitive de M. Mais c'est une erreur si facile à commettre après la négation du vers précédent, qu'on est en droit d'admettre que les différents copistes l'ont introduites indépendamment. Aussi M l'a-t-il corrigée de lui-même.

Var. 3659. Ajoutez: FMK leur.

V. 3818. Ce vers rappelle singulièrement le refrain du rondeau du Roman de Fauvel :

Porchier mieus estre ameroie Oue Fauvel torchier.

Mais ce n'est sans doute que la recherche d'une rime léonine qui a inspiré cette comparaison au poète.

V. 3894. Quoiqu'isolée, la leçon de A, pensee, me semble préférable à celle des autres manuscrits où le pluriel nettes a machinalement entrainé le pluriel pensees. Les deux leçons sont acceptables.

V. 3934-35. Le même axiome, avec une légère modification, figure déjà dans le *Dit de l'Alerion*, vv. 13-14:

Bien penser, bien dire et bien faire Et eschuer tout le contraire.

V. 3955. La leçon de A, couars, a été écartée : elle ne représente sans doute qu'une faute de lecture.

V. 3958. Lire en couvent. Voy. le Jugement dou Roy de Navarre, v. 2108; Remède de Fortune, v. 3088.

V. 3978. Les deux derniers mots du poème, m'en chaut, ont certainement été choisis pour rappeler le nom du poète.

## II. - LA FONTEINNE AMOUREUSE.

V. 1. Les deux premiers vers rappellent les vers 493-494 du Jugement dou Roy de Navarre :

Pour moy jouer et soulacier Et la douceur a moy lacier...

L'entassement de rimes sur les racines las, li et lai des vers 1-32 marque dès le début le souci artistique qui domine le poète dans cette pièce.

V. 1 var. Lire: F solacier.

V. 10. Le hiatus entre un e féminin final, même apres

une voyelle, et un mot suivant à initiale vocalique est particulièrement fréquent dans ce poème; cf. les vers 2042, 2549. Dans ces cas, Machaut observe soigneusement la règle qui n'admet ce hiatus que devant un mot d'une syllabe.

V. 24-27. Le sens de ces vers n'est pas très clair; aussi les copistes ne les ont-ils pas toujours compris, comme le font voir les variantes du vers 27. Le poète veut apparemment dire que la laideur et la noirceur de mesdit est telle que, comparée à elle, la noirceur d'un ciel d'orage est d'une blancheur de lait, ce qui l'engage à éviter dans son œuvre chose laide.

V. 79. En remplaçant m'acoutay par me dressai, le ms. A gâte la rime léonine avec escoutay. Le copiste, généralement si soigneux, n'a pas dû introduire ce changement par simple négligence. Il est permis de supposer que c'est le poète lui-même qui, lors d'une revision du texte, aura remplacé le verbe acouter qui vieillissait par la leçon qui se trouve dans A. Voilà pourquoi nous nous sommes cru autorisé à la conserver.

V. 90. Mettre un point après boutay.

V. 141. Que signifie l'expression par mes deus fois? Les variantes prouvent l'embarras des copistes. Le poète nous en fournit peut-ètre l'explication quand il jure, aux vers 2632 et 2633, par Saint Sevestre et par sa foy. Il distingue la foy jurée sur Dieu ou sur un saint et sa propre foi, sa parole d'honneur.

V. 182. Remplacer le point après especial par une virgule.

V. 185 ss. Il y a ici, nous semble-t-il, une allusion assez précise au service de Machaut auprès du roi de Navarre, et une espèce d'excuse: il a bien servi Charles, pour faire son devoir, mais sans avoir eu confiance en lui (mau croire), en admettant qu'il était prêt à decevoir, c.-à-d. à trahir la cause du roi de France. On comprend cette excuse après le Confort d'ami. L'idée exprimée ici reparaît textuellement dans le refrain du rondeau CCLXII de l'édition Chichmarev (1, p. 228). C'est évidemment une locution proverbiale.

V. 203-204. Ces deux vers figurent, légèrement modifiés, aux vers 1 et 6 du rondeau CXLVIII (édit. Chichmarev, I, 139) qui est identique au quatrième des rondeaux mis en

musique (ib., II, 570):

1 Sans cuer, dolens, de vous departiray

6 Mais je ne sçay de quelle part iray.

V. 276. L'image de « l'espart » reparait dans le cinquième des rondeaux en musique. Malgre la différence des suiets traités, le rapprochement s'impose pour la raison que ce rondeau se trouve place immédiatement après celui qui est signalé dans la note précédente, et qu'à son tour il est suivi de deux autres (VI et VIII) qui sont egalement en rapport avec le Dit de la Fonteinne amoureuse (voir les notes des vers 340 et 2207). Il v a donc la tout un groupe compact de rondeaux chantes qui ont été écrits sous l'inspiration directe de notre poème. Le même fait se répète, quand il s'agit des ballades et des autres pièces lyriques de Machaut tvoir les notes des vers 905, 963, 1013, 1300, 1487, 1644, 2319, 2335, 2508). On voit par là la relation étroite qui existe entre ses œuvres narratives et ses poésies lyriques : ces dernières forment en quelque sorte l'accompagnement et le commentaire poétique des « dits », et nous obtenons en outre le moven de fixer une date approximative à certaines de ces pièces lyriques (voir la note du v. 1325 du Confort d'ami).

V. 340. L'image employée ici se retrouve dans le huitième des rondeaux en musique (édit. Chichmarev, II, 571-572).

V. 375. On devrait lire correctement: vo gent corps, régime direct dépendant de voy. Si les meilleurs manuscrits donne vos gens corps, cela tient à la construction de la phrase. Les copistes croyaient voir ici le sujet d'une nouvelle proposition; ils ont donc mis ces mots au cas sujet. La cons truction syntaxique de toute la strophe est d'ailleurs très obscure et très négligée. Au v. 374 on attend le subjonctif, dépendant de couvient; mais ayant oublié la construction commencée, le poète est entraîné par les indicatifs précédents à mettre le verbe à l'indicatif. Des négligences pareilles sont fréquentes dans ce poème.

V. 409. Contre la majorité des manuscrits, nous avons écrit vausist au lieu de vosist, afin de le distinguer pour la commodité du lecteur de la forme correspondante du verbe vouloir. La graphie o pour au, au moins dans la syllabe protonique, est si fréquente dans ce poème, notamment dans le ms. F (voir les var. 1072, 1154, 1295, 1296, 1407,

1553, 1588, 2655 [solos pour solaus!]; il y a hésitation entre pavaut et pavot, v. 612) que la monophthongaison de au, dans ce cas, peut être considérée comme acquise (à remarquer dans l'anagramme Overgne pour Auvergne). De là la confusion entre vausist et vosist, qui dans la prononciation étaient identiques.

V. 443. Comp. le début de la ballade CXCV (= ball, en musique XXV): De Fortune me doy pleindre et loer.

V. 408. Remplacer le point après ça par une virgule.

V. 583. Il vaut mieux rétablir la lecon des mss. FMRE et lire : « Qu'il fu peris, ou, comment et pourquoy ». Le copiste de A a dû voir dans ou la particule disjonctive qu'il aura remplacé par et.

V. 606. Lire oiselès au lieu de oiselés.

V. 740 var. Supprimer K après FMBE.

V. 793. Malgré l'accord de A et de E, la lecon commune de ces deux manuscrits est à rejeter; elle ne donne aucun sens et repose sans doute sur une faute de lecture que les deux copistes ont commise indépendamment l'un de l'autre.

V. 808. Sur pavaut, voir la note du v. 409.

V. 905. On peut comparer à ce passage l'heureux emploi que fait Machaut de l'image du « chapiau de soucie », comme symbole de la tristesse de l'amant, dans l'Envoi d'un Chant royal (nº XLVIII de l'édition Chichmarev, I, 65). Machaut, au lieu de désigner par la couleur verte, comme il le fait d'ordinaire, la « nouvelleté », c'est-à-dire l'inconstance en amour, et de l'opposer au « fin azur », qui signifie loyauté (ball, CCLXXII, Chichmarev, I, 235; ball, CCXLVIII, ib. I, 218-219; Rem. de Fort. 1889-1910), fait ici du « chapiau vert » le symbole de la joie et de l'espérance. C'est évidemment la couronne de verdure qu'on portait à la fête du premier mai.

V. 948. mor, et remor au vers 952, pour mors et remors ce dernier aussi remort Nav. 2708, 3181, Rem. 1957, Conf. 1394) sont des graphies uniquement déterminées par les besoins de la rime. (Voy. aussi Lai I, 166, éd. Chichmarev, II, p. 284). A l'intérieur du vers on retrouve la forme normale mors (Rem. 2402; Virelay XVII, 22, ed. Chichmarev, II, p. 650); de même remors (Nav. 1874; Rem. 3654; Conf. 2666, tous ces cas à la rime).

V. 963. Le passage a quelque ressemblance avec la ballade CCIII, 2-3 (= ballade XXX du recueil des ballades mises en musique):

A l'image que fist Pymalion. D'ivoire estoit...

Que plus l'ama... toudis la prioit.

- V. 977. La graphie suis du ms. A a pu être amenée ici par le début du mot suivant seuls, car dans cette strophe on ne trouve partout que sui (975, 976, 979, 982). Mais suis paraît encore souvent ailleurs; aussi l'avons-nous maintenu dans le texte.
- V. 1013. La locution morray en ceste pel reparaît textuellement dans la Chanson baladée XXXVIII, 23 : car en ceste pel morray (Chichmarev, II, p. 632). La chanson, placée dans la bouche d'une dame, cadre exactement avec la situation et les idées principales de notre poème (voy. notamment les vers 37-39: ... tant que revenir verray D'estrange contrée Li qui trop plus m'a amée...). Elle a certainement été composée en même temps que les rondeaux en musique IV et suiv. (Voir la note du vers 276).
- V. 1023. Prisiez pour Prises ne peut être qu'une étourderie du copiste du ms. A; la correction de  $\hat{B}^{i}$  prouve que l'erreur était facile à commettre.
- V. 1040. La forme monosyllabique vir, qui reparaît au vers 1048 et qu'on trouve déjà dans Conf. 496, de même à la rime dans le Voir Dit 3101-2 et dans le Lay VIII, 26, n'est employée, comme veïr, v. 1246 et ailleurs, que pour la commodité du poète à côté de la forme normale vëoir.

V. 1049. Lire nesune?

- V. 1078. Les mss. donnent tous ci ou cy, confusion graphique assez fréquente avec si que nous avons introduit pour la commodité du lecteur (cf. les vers 1091, 1284,
- V. 1161. Tout ce passage se rattache de près à la dernière partie du Confort d'ami (voy. l'Introduction, p. xxx-xxxI). Les vers 1181 ss. font allusion à l'état du royaume au moment de la paix de Brétigny.
- V. 1163. Renouars est le personnage bien connu du cycle des Chansons de geste de Guillaume d'Orange, le géant Renouart au tinel.

V. 1187. La forme orfelins contre orphenins dans les mss. FMBK et orfenins même dans A au vers 1183 (voir aussi Conf. 3925) est motivée par la possibilité d'obtenir une rime riche avec molins.

V. 1193. La leçon de A a dû être écartée; elle s'explique par une étourderie du copiste qui a confondu se (= si) avec se (= sic) et a substitué à ce dernier l'autre particule de coordination et.

V. 1272. Virgule après serement.

V. 1309. L'« istoire de Narcisus » est amenée par le souvenir de la fontaine de Narcisse du *Roman de la Rose* (v. 1425-1506); voir l'Introd., p. XXXII s. Cette histoire a été brièvement racontée par Machaut dans son Motet VII (éd. Chichmarey, t. II, p. 406).

V. 1401. que reprend la subordonnée qui commence au vers 1381. Il faut donc considérer les vers 1399-1400 comme une incidente, pareille à celle des vers 1391-92, et nous aurions, par conséquent, dû la placer entre tirets, au lieu de mettre un point après ouevre (1398) et une virgule après avenant (1400).

V. 1427. Le « mestre » de la fontaine est « Cupido, le dieu d'amours » (v. 1382).

V. 1476. Autre cent mil, nominatif pluriel, est sujet de la proposition avec je; la même idée est déjà exprimée, mais plus clairement, au vers 853.

V. 1487-88. L'idée contenue dans ces deux vers et qui figure déjà au vers 847, forme le refrain de la ballade CCIX (éd. Chichmarev, I, p. 188):

Et si n'en puis moy ne mon cuer retraire.

V. 1489. On s'attendrait plutôt à une construction comme celle-ci: « Ne je ne porroie avenir... a si merveilleuse fortune ». Mais l'accord des manuscrits est formel: c'est bien la construction impersonnelle que le poète a choisie; on devra par conséquent la conserver. Il faut donc entendre: Il est impossible que la situation puisse aboutir à un résultat aussi merveilleux, pas plus qu'on ne pourrait atteindre la lune.

V. 1519. La virgule après requeste est à supprimer, ou bien il faut remplacer au vers 1520 le point-virgule après tenez par une virgule.

- V. 1543. Nous aurions dû conserver dans le texte la graphie seur de A, pour rester fidèle à notre principe de ne pas nous écarter de ce manuscrit sans nécessité impérieuse.
- V. 1573. Il se peut que la leçon de A, escrire, ne soit qu'une erreur du copiste, d'autant plus que le mot précédent finit par une dentale dans laquelle le d initial de descrire pouvait disparaître. La leçon descrire des mss. FMBEK nous paraît donc préférable.
- V. 1580. C'est par une faute typographique que ce vers ne se trouve pas au même alignement que les autres.
- V. 1589. La leçon commune à AFM, a prime, ne donne pas de sens; elle provient visiblement de l'excellente leçon a peinne du groupe  $\beta$ , qui a été mal lue. C'est un des cas qui montrent le mieux la parenté des trois manuscrits de la famille  $\beta$ , s'opposant à  $\alpha$ .
- V. 1601. Afin de conserver la leçon commune à tous les manuscrits (excepté K qui ne fait pas autorité), nous avons cru pouvoir considérer la formule je ne say qui comme une espèce de locution analogue à l'ancien français tel y a, rendant l'idée d'un auteur inconnu et vaguement désigné. Mais outre que cette explication présente de sérieuses difficultés, notamment à cause de l'article défini devant escript, nous n'en avons jamais rencontré d'autre exemple. Il faut donc peut-être se résoudre à voir dans quil une graphie pour qui, comme c'est assez souvent le cas, et lire: Avoit je ne say qui escript. Il est vrai que dans ce cas nous aurions à la rime deux fois le participe passé escript, mais c'est une licence qui reparaît aussi quelquefois dans le Voir Dit.
- V. 1637. Ici commence une parenthèse qui s'étend jusqu'au vers 1660; le récit ne reprend qu'avec le vers 1661.
- V. 1644 ss. Il y a une parenté étroite entre ce passage et la Complainte IV: Quant Ecuba vit la destruction (éd. Chichmarev, I, p. 253-254). Cette complainte a clairement pour objet le départ du duc de Berry pour l'Angleterre (comp. les vers 19-20; 22-25); les vers 33 ss. font allusion à la bataille de Poitiers et à ses conséquences malheureuses.
- V. 1715. La terminaison monosyllabique -iens, de même que -ient à la troisième personne du pluriel (vv. 1753, 1757

et ailleurs), alterne selon les besoins du poète avec les terminaisons -ions, -oient qui comptent pour deux syllabes.

V. 1770 ss. Construction peu claire qui n'a pas laissé d'embarrasser les copistes. Il nous a semblé que, pour obtenir un sens acceptable, il fallait admettre, comme quelquefois ailleurs, un passage brusque au discours direct. Au vers 1770, il faut lire parcans avec B; la lecon de A, partans, n'est sans doute qu'une faute de lecture, où c et t ont été confondus, comme cela arrive souvent; percens F n'est qu'une variété graphique; par contre, les copistes de M et E, n'ayant pas compris le texte, ont remplacé le mot assez rare par la lecon erronnée par temps (tans). Le sens du mot est « puissant » (voy. Godefroy s. v. persant). Au vers 1775. par mi doit être pris dans le sens de « pour moi, quant à moi ». La forme mi, fréquente à la rime, n'est pas tout à fait insolite à l'intérieur du vers ; elle pourrait être amenée ici par une confusion avec l'adverbe parmi. Enfin, pour plus de clarté, nous aurions dù mettre après mi une virgule, au lieu d'un point, et orthographier se (= et) le mot suivant. On obtient ainsi un texte qui donne, croyons-nous, un sens satisfaisant.

V. 1788. Mettre des guillemets après dit.

V. 1860. Brusque changement de sujet: c'est Jupiter qui est le sujet de la subordonnée des vers 1859-60, et lui aussi qui est désigné par il au vers 1861.

V. 1877. Nous avons ici l'explication de la locution « a bien [soiez venues] » relevée dans les Jeux dramatiques de Chantilly, publiés par G. Cohen (1920), I, 105 et 116 (cf. Romania, XLVII (1921), p. 612).

V. 1886. Cf. vers 1158.

V. 1919 ss. Sur l'Ovide Moralisé comme source de ce passage, voir l'Introduction, p. xxxiv-xxxvii.

V. 1931. Le manuscrit M est seul à donner la bonne leçon qui est Thros (le même nom reparaît au vers 1935). Que les autres manuscrits aient confondu ce nom avec celui, bien plus connu, d'Hector, c'est un fait qu'on peut admettre sans trop de difficulté. Mais comment expliquer que M, généralement d'importance secondaire, présente seul la bonne leçon? Il se pourrait que le poète lui-même, en copiant son modèle, eût introduit l'erreur dans l'original

et que M ou sa source l'eussent reconnue et eussent rétabli le nom que leur fournissaient les vers suivants.

V. 1942. L'Ovide moralisé écrit avec raison deus au lieu de trois (éd. de Boer I. p. 38). Mais l'accord de tous les manuscrits prouve que Machaut avait bien ecrit trois. L'erreur s'explique: notre poète avait en tête le nombre total des fils d'Ylus, et c'est ce nombre qu'il a substitué, par inadvertance sans doute, à celui de sa source.

V. 1980. La graphie nei (pour né, ne paraissant que tout à fait exceptionnellement dans le manuscrit A, nous l'avons remplacée par la graphie ordinaire. De même nous avons cru devoir remplacer, pour plus de clarté, au vers 1987, la graphie Ysi par Yssi.

V. 1989-94. Il ressort des manuscrits du groupe 2 que le poète interrompt le récit de Mercurius pour prendre la parole en son propre nom. Au vers 1995, la leçon Balades dans B, au lieu de Venus, doit être attribuée à une étour-derie du copiste.

V. 2102. aconte est ici un impératif.

V. 2207. Le début du Confort a une ressemblance éloignée avec celui de la ballade CCXII : « Amis, je t'apporte nouvelle qui est douce, plaisante et lie » téd. Chichmarev, I. p. 190-191). Cette ballade contient en anagramme le nom de Jehanne (l. l., p. 191, note). Parmi les ballades qui l'entourent dans le recueil des pièces lyriques, il y en a plusieurs qui offrent des rapports étroits avec notre dit. Dans ces conditions, il est permis de voir dans Jehanne le nom de Jeanne d'Armagnac que le duc de Berry venait alors d'épouser (voir l'Introduction, p. xxix). C'est une pièce de circonstance composée pour le mariage du duc. Un anagramme analogue se trouve dans le VIe rondeau en musique. Le nom qui v est caché est Jehan. On peut le transformer en Jehanne, en doublant deux lettres; mais c'est inutile: Jehan, c'est le nom du duc de Berry lui-même. Il est très probable que le rondeau a été composé à la même occasion - il fait partie du groupe de rondeaux qui se rattachent à la Fonteinne amoureuse -, et que le poète l'ait fait pour la jeune duchesse dans la bouche de laquelle il l'a

2259. La leçon de AFM est celle qui se présente d'abord

à l'esprit; mais ce n'est certainement pas celle de l'original. Le poète veut s'exprimer ici d'une manière tout à fait raffinée et subtile. Il faut donc conserver la leçon du groupe β.

2275. Malgré la graphie aaise, ce mot ne compte ici que pour deux syllabes, de même que empeeschier au vers 2590 n'en compte que pour trois. Cf. la note du vers 1380 du Confort d'ami.

2319. L'idée exprimée dans cette strophe se retrouve dans la ballade CXCIX (éd. Chichmarev, I, p. 179-180).

2335. La pensée fondamentale de cette strophe est reprise dans la ballade CCXIX, en particulier dans les deux dernières strophes (éd. Chichmarev, I, p. 198).

V. 2440. La leçon commune des manuscrits *AFBE* est manifestement fausse, mais elle se trouvait sans doute dans l'original. *M*, *B'* et *K* ont essayé de la corriger, chacun à sa manière. Il est infiniment probable que la présence de *hors* a machinalement entraîné *de* à sa suite, au lieu de *le*.

V. 2508-10. L'idée renfermée dans ces trois vers se retrouve, plus largement développée, dans la ballade CCXVIII (éd. Chichmarev, I, p. 196-197).

V. 2527-28. Cf. Confort d'ami 4000-4001.

V. 2569 var. Supprimer le point derrière Ou.

V. 2596. Cf. Confort d'ami 523. Malgré l'accord de tous les manuscrits, il faut supprimer est pour obtenir un sens acceptable.

V. 2653. Nous aurions dù conserver la graphie songierent de A, malgré le vers 2647; cf. le vers 2683. Le poète emploie les deux formes, l'ancienne et la nouvelle.

V. 2668. Sur Or pour Ors, cf. Introduction, p. xxxyII, note 3.

V. 2675. Nous avons transcrit en toutes lettres les mots que les manuscrits expriment par des chiffres, en nous appuyant, pour la terminaison, sur la forme sisiemes du vers 2671. Ailleurs on trouve aussi chez Machaut le suffixe -ime. Cf. Prise d'Alexandrie 8854 (disiemes: [nous] disiemes) et 8334 (xxviiie: prime).

V. 2682. C'est ici le seul exemple d'un imparfait en-ot chez Machaut.

V. 2695. Sur l'Istoire des Rommains, voir l'Introduction, p. xxxvii s.

V. 2765. La leçon solas de A donne un sens satisfaisant; elle semble représenter une correction de l'auteur, car il est peu probable qu'elle provienne d'une inadvertance du copiste. Nous l'avons donc conservée contre le reste de la tradition. Il est vrai qu'une erreur manifeste comme celle du vers 2817 (parti pour paia)doit nous rendre prudent visà-vis des leçons isolées du manuscrit.

V. 2817. Pour la leçon du manuscrit A, voir la note précédente.





# Publications de la Société des Anciens Textes Français (En vente à la librairie Edouard Champion, 5, quai Malaquais, à Paris-6° arr.).

| Bulletin de la Société des Anciens Textes Français (années 1875 à 1921).<br>N'est vendu qu'aux membres de la Société au prix de 3 fr. par année, sur<br>papier de Hollande, et de 6 fr. sur papier Whatman.                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chansons françaises du xvº siècle publiées d'après le manuscrit de la Biblio-<br>thèque nationale de Paris par Gaston Paris, et accompagnées de la musi-<br>que transcrite en notation moderne par Auguste Gevaert (1875). Epuisé.                                                           |
| Les plus anciens Monuments de la langue française (1x*, x* siècles) pu-<br>bliés par Gaston Paris. Album de neuf planches exécutées par la photo-<br>gravure (1875)                                                                                                                          |
| Brun de la Montaigne, roman d'aventure publié pour la première fois, d'a-<br>près le manuscrit unique de Paris, par Paul Meyer (1875). Sur papier<br>Whatman seulement                                                                                                                       |
| Miracles de Nostre Dame par personnages publiés d'après le manuscrit de<br>la Bibliothèque nationale par Gaston Paris et Ulysse Robert; texte com-<br>plet t. I à VII (1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1883), le vol 15 fr.                                                              |
| Le tome VII est épuisé en papier Hollande.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Le t. VIII, dû à M. François Bonnardor, comprend le vocabulaire, la table des noms et celle des citations bibliques (1893) 25 fr.                                                                                                                                                            |
| Guillaume de Palerne publié d'après le manuscrit de la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, par Henri Michelant (1876). Sur papier Whatman seulement                                                                                                                                           |
| Deux Rédactions du Roman des Sept Sages de Rome publiées par Gaston<br>Paris (1876). Sur papier Whatman seulement                                                                                                                                                                            |
| Aiol, chanson de geste publiée d'après le manuscrit unique de Paris par Jacques Normand et Gaston Raynaud (1877). Sur papier Whatman seulement                                                                                                                                               |
| Le Débat des Hérauts de France et d'Angleterre, suivi de The Debate be-<br>tween the Heralds of England and France, by John Coke, édition commen-<br>cée par L. Pannier et achevée par Paul Meyer (1877) 15 fr.                                                                              |
| Euvres complètes d'Eustache Deschamps publiées d'après le manuscrit de la Bibliothèque nationale par le marquis de Queux de Saint-Hilaire, t. I à VI, et par Gaston Raynaud, t. VII à XI (1878, 1880, 1882, 1884, 1887, 1889, 1891, 1893, 1894, 1901, 1903), ouvrage terminé, le vol. 20 fr. |
| Le saint Voyage de Jherusalem du seigneur d'Anglure publié par François<br>Bonnardot et Auguste Longnon (1878)                                                                                                                                                                               |
| Chronique du Mont-Saint-Michel (1343-1468) publiée avec notes et pièces diverses par Siméon Luce, t. I et II (1879, 1883), le vol 20 fr.                                                                                                                                                     |
| Elie de Saint-Gille, chanson de geste publiée avec introduction, glossaire et index, par Gaston RAYNAUD, accompagnée de la rédaction norvégienne traduite par Eugène Koelbing (1879)                                                                                                         |

| Daurel et Beton, chanson de geste provençale publiée pour la première fois d'après le manuscrit unique appartenant à M. F. Didot par Paul Meyer (1880). Sur papier Whatman seulement                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La Vic de saint Gilles, par Guillaume de Berneville, poème du xii• siècle publié d'après le manuscrit unique de Florence par Gaston Paris et Alphonse Bos (1881)                                                                    |
| L'Amant rendu cordelier à l'observance d'amour, poème attribué à Martial d'Auvergne, publié d'après les mss. et les anciennes éditions par A. DE Montaiglon (1881)                                                                  |
| Raoul de Cambrai, chanson de geste publiée par Paul Meyer et Auguste<br>Longnon (1882). Sur papier Whatman seulement 50 fr.                                                                                                         |
| Le Dit de la Panthère d'Amours, par Nicole de Margival, poème du xillo siècle publié par Henry A. Todd (1883)                                                                                                                       |
| Les Œuvres poétiques de Philippe de Remi, sire de Beaumanoir, publiées par<br>H. Suchier, t. 1 et II ensemble (1884-85)                                                                                                             |
| La Mort Aymeri de Narbonne, chanson de geste publiée par J. Couraye Du Parc (1884)                                                                                                                                                  |
| Trois Versions rimées de l'Évangile de Nicodème publiées par G. Paris et A. Bos (1885) o fr.                                                                                                                                        |
| Fragments d'une Vie de saint Thomas de Cantorbéry publiés pour la première fois d'après les feuillets appartenant à la collection Goethals Vercruysse, avec fac-similé en héliogravure de l'original, par Paul Meyer (1885). 20 fr. |
| Œuvres poétiques de Christine de Pisan publiées par Maurice Roy, t. I, II e III (1886, 1891, 1896), le vol                                                                                                                          |
| Merlin, roman en prose du XIIIº siècle publié d'après le ms. appartenant à M. A. Huth. par G. Paris et J. Ulrich, t. I et II (1886). Sur papier Whatman seulement le voi                                                            |
| Aymeri de Narbonne, chanson de geste publiée par Louis Demaison, t. I et II (1887). Sur papier Whatman seulement le vol 40 fr.                                                                                                      |
| Le Mystère de saint Bernard de Menthon publié d'après le ms. unique appar-<br>tenant à M. le comte de Menthon par A. Lecoy de la Marche (1888). 15 fr.                                                                              |
| Les quatre Ages de l'homme, traité moral de Philippe de Novare, publié par Marcel de Fréville (1888)                                                                                                                                |
| Le Couronnement de Louis, chanson de geste publiée par E. Langlois, (1888). Sur papier Whatman seulement 50 fr.                                                                                                                     |
| Les Contes moralisés de Nicole Bozon publiés par Miss L. Toulmin Smith et M. Paul Meyer (1889)                                                                                                                                      |
| Rondeaux et autres Poésies du XVe siècle publiés d'après le manuscrit de la<br>Bibliothèque nationale, par Gaston Raynaud (1880) 20 fr.                                                                                             |
| Le Roman de Thébes, édition critique d'après tous les manuscrits connus, par Léopold Constans, t. I et II (1890) ensemble 50 fr.                                                                                                    |
| Le Chansonnier français de Saint-Germain-des-Prés (Bibl. nat. fr. 20050), reproduction phototypique avec transcription, par Paul Meyer et Gaston RAYNAUD, t. I (1892)                                                               |
| Le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole publié d'après le manuscrit<br>du Vatican par G. Servois (1893). Sur papier Whatman seule-<br>ment                                                                                      |
| L'Escoufle, roman d'aventure, publié pour la première fois d'après le manus-<br>erit unique de l'Arsenal, par H. MICHELANT et P. MEYER (1894). 25 fr.                                                                               |
| Guillaume de la Barre, roman d'aventures, par Arnaut Vidal de Castelnaudari, publié par Paul Meyer (1805)                                                                                                                           |

| Meliador, par Jean Froissart, publié par A. Longnon, t. I, II et III           (1895-1899), le vol                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La Prise de Cordres et de Sebille, chanson de geste publiée, d'après le ms. unique de la Bibliothèque nationale, par Ovide Densusianu (1896) Épuisé.                                                                     |
| Euvres poétiques de Guillaume Alexis, prieur de Bucy. publiées par<br>Arthur Plager et Emile Picot, t. I, II et III (1896, 1899, 1908),<br>le volume                                                                     |
| L'Art de Chevalerie, traduction du De re militari de Végèce par Jean de Meun, publié, avec une étude sur cette traduction et sur Li Abrejance de l'Ordre de Chevalerie de Jean Priorat, par Ulysse Robert (1897). 20 fr. |
| Li Abrejance de l'Ordre de Chevalerie, mise en vers de la traduction de<br>Végèce par Jean de Meun, par Jean Priorat de Besançon, publiée avec<br>un glossaire par Ulysse Robert (1897)                                  |
| La Chirurgie de Maître Henri de Mondeville, traduction contemporaine<br>de l'auteur, publiée d'après le ms. unique de la Bibliothèque nationale<br>par le Docteur A. Bos, t. I et II (1897, 1898) ensemble 40 fr.        |
| Les Narbonnais, chanson de geste publiée pour la première fois par Hermann Suchier, t. I et II (1898)Épuisé.  Il reste quelques exemplaires du tome II.                                                                  |
| Orson de Beauvais, chanson de geste du x11º siècle publiée d'après le manuscrit unique de Cheltenham par Gaston Parts (1899) 20 fr.                                                                                      |
| L'Apocalypse en français au XIII. siècle (Bibl. nat. fr. 403), publiée par<br>L. Delisle et P. Meyer. Reproduction phototypique (1900) 100 fr.<br>— Texte et introduction (1901)                                         |
| Les Chansons de Gace Brule, publiées par G. Huet (1902) 15 fr.                                                                                                                                                           |
| Le Roman de Tristan, par Thomas, poème du xuº siècle publié par Joseph<br>Bédier, t. I et II (1902-1905), le vol                                                                                                         |
| Recueil général des Sotties, publié par Ém. Picor, t. I, II et III (1902, 1904, 1912), le vol                                                                                                                            |
| Robert le Diable, roman d'aventures publié par E. Löseth (1903) 20 fr.                                                                                                                                                   |
| Le Roman de Tristan, par Beroul et un anonyme, poème du x11° siècle, publié par Ernest Murer (1903)                                                                                                                      |
| Maistre Pierre Pathelin hystorié, reproduction en fac-similé de l'édition imprimée vers 1500 par Marion de Malaunoy, veuve de Pierre Le Caron (1904)                                                                     |
| Le Roman de Troie, par Benoît de Sainte-Maure, publié d'après tous les manuscrits connus, par L. Constans, t. I, II, III, IV, V et VI (1904, 1906, 1907, 1908, 1909, 1912), le vol                                       |
| Les Vers de la Mort, par Hélinant, moine de Froidmont, publiés d'après tous les manuscrits connus, par Fr. Wulff et Em. Walberg (1905). Épuisé.                                                                          |
| Les Cent Ballades, poème du xive siècle, publié avec deux reproductions phototypiques. par Gaston Raynaud (1905) 20 fr.                                                                                                  |
| Le Moniage Guillaume, chansons de geste du xII° siècle, publiées par W. CLOETTA, t. I et II (1906, 1911), le vol                                                                                                         |
| Florence de Rome, chanson d'aventure du premier quart du xIIIe siècle, publiée par A. Wallenskold, t. I et II (1907, 1909), le vol 20 fr.                                                                                |
| Les deux Poèmes de La Folie Tristan, publiés par Joseph Bédier (1907) Épuisé.                                                                                                                                            |

| Les Œuvres de Guillaume de Machaut, publices par E. Hœpffner, t. I                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1908)                                                                                                                                     |
| — t. II (1911)                                                                                                                             |
| Les Œuvres de Simund de Freine, publiées par John E. MATZKE (1909). 20 fr.                                                                 |
| Le Jardin de Plaisance et Fleur de Rethorique, reproduction en fac-similé de l'édition publiée par Antoine Vérard vers 1501 (1910) 100 fr. |
| Chansons et descorts de Gautier de Dargies, publiés par G. Huer (1912)                                                                     |
| L'Entrée d'Espagne, chanson de geste franco-italienne, publiée par A. Тномаs, t. 1 et II (1913) ensemble 50 fr.                            |
| Le Lai de l'Ombre, par Jean Renart, publié par J. Bédier (1913) 15 fr.                                                                     |
| Le Roman de la Rose, par Guillaume de Lorris et Jean de Meun, publié d'après les manuscrits, par E. Langlois.                              |
| Tome I (1914), 11 et 111 (1920), le vol                                                                                                    |
| Le Roman de Fauvel, par Gervals du Bus, publié d'après tous les manus-<br>crits connus, par M. A. Langfors (1914-1919) 20 fr.              |

Le Mistère du Viel Testament, publié avec introduction, notes et glossaire, par le baron James de Rothschild, t. I-VI (1878-1891), ouvrage terminé, le vol. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ft. (Ouvrage imprimé aux frais du baron James de Rothschild et offert aux membres de la Société.)

Tous ces ouvrages sont in-8°, excepté Les plus anciens Monuments de ta langue française et la reproduction de l'Apocalypse, qui sont grand in-folio, et la reproduction du Jardin de Plaisance, qui est in-4°.

Il a été fait de chaque ouvrage un tirage à petit nombre sur papier Whatman. Le prix des exemplaires sur ce papier est double de celui des exemplaires sur papier ordinaire.

Les membres de la Société ont droit à une remise de 25 p. 100 sur tous les prix indiqués ci-dessus.

La Société des Anciens Textes français a obtenu pour ses publications le prix Archon-Despérouses, à l'Académie française, en 1882, et le prix La Grange, à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, en 1883, 1895, 1901, 1908, 1911, 1914 et 1918.





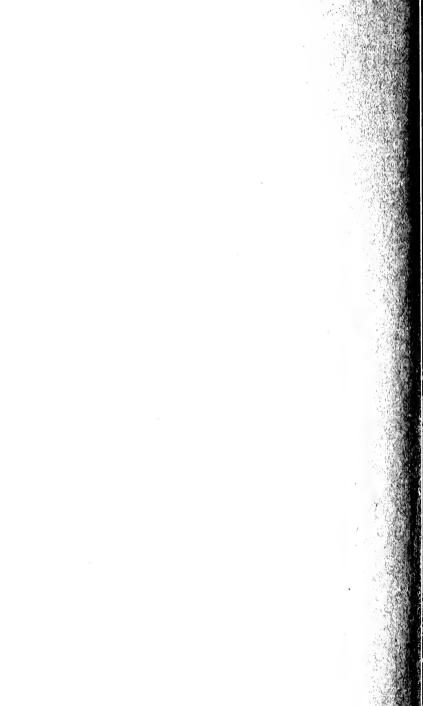

Guillaume de Machaut, d. 1377



ML410 229410

G966 Guillaume de Machaut, d. Al 1377

1908 Œ uvres de ...

13 6 6 5

